QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE - Nº 14329 ~ 6 F

**MERCREDI 20 FÉVRIER 1991** 

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY ~ DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

Les tentatives de règlement du conflit du Golfe et la préparation de l'offensive terrestre

# Le plan de paix soviétique embarrasse Washington

# de M. Gorbatchev

L n'est pas dit que M. Gorbat chev recevra un second prix Nobel de la paix pour son action présente dans le Golfe, mais le président soviétique tire déjà un bénéfice important de son rôle actuel dans la crise. S'il obtient le retrait volontaire des Irakiens du Koweit, il recueillera tout l'avantage diplomatique de l'effort de guerre de la coalition et frustrera le président Bush d'une partie de sa victoire. S'il échoue, il gardera, notamment dans une partie du monde arabe, l'image du « combattant de la paix » qui aura essayé jusqu'au bout de limiter

De fait, le président soviétique a joué ses cartes avec autant d'énergie que d'habileté. Au lieu d'interroger ses interlocuteurs irakiens sur les intentions de leur chef et les divers aspects de leur déclaration du 15 février, ce qui aurait permis à M. Tarek Aziz de faire traîner les choses, il a choisi d'ignorer ce texte pour lui opposer un plan de son cru, pratiquement à prendre ou à laisser, et dont la signification est double. D'une part, ce plan est suffisamment conforme aux résolutions de I'ONU pour ne pas soulever d'objections ouvertes du côté américain. D'autre part, il est assorti d'une menace implicite : si la réponse de Bagdad est jugée plus positive à Moscou qu'à Washington, l'Union soviétique se réserve le droit de critiquer la poursuite de la guerre et de se désolidariser de son « allié » américain.

Butte

§ E durcissement de la politila « grogne des généraux » ont-ils joué un rôle dans l'affaire? C'est un fait qu'un clan des nostalgiques de la grandeur passée critique la ligne pro-américaine suivie jusqu'à présent et que des généraux en particulier, s'inquiètent de la montée en puissance de la machine de guerre américaine, De même, les présidents du Kazakhs-tan et de la Kirguizie viennent-ils de dire leur inquiétude devant ce qui se passe à proximité du « cen-tre mondiel de l'islam ».

Mais cette attitude sert plutôt M. Gorbatchev, puisqu'elle renforce sa main dans la partie de bras de fer engagée, bien au-delà du sort de M. Saddam Hussein, entre les deux anciennes super puissances. Et son rôle actuel dans la crise du Golfe permet au président soviétique de tenir la dragée haute à ses solliciteurs occidentaux en matière de droits de l'homme, comme il l'a fait auprès de M. Poos, le ministre luxembourgeois des affaires étrangères, venu à Moscou au nom de la Communauté euro-péenne pour parler des Baltes.

L reste que cette politique dite des beaux restes de la rivalité Est-Ouest a ses limites. La première est que les Etats-Unis, plus que jamais seule grande puissance, ont toutes chances puissance, ont toutes chances d'être, avec leurs alliés arabes les plus résolus tels que les pays du Golfe, l'Egypte et la Syrie, les maîtres du jeu dans le Proche-Orient d'après la crise. La seconde est que l'URSS, quels que soient per discourte par aux bassin ses dirigeants, a et aura besoin d'une aide occidentale. Enfin, le maintien durable d'un rôle diplomatique important pour Moscou exige que soient réglés les pro-blèmes de l'empire soviétique. Et l'on en est toujours aussi loin.



# Les «beaux restes» | Selon l'Irak, la guerre a déjà fait plus de 20 000 morts

M. Gorbatchev recevrait la réponse de Bagdad au plan de règlement qu'il avait soumis lundi au ministre irakien des affaires étrangères, M. Tarek Aziz, et qui semble embarrasser les dirigeants américains. A Washington, on redoute que la proposition soviétique, prévoyant un retrait inconditionnel du Kowelt, ne représente une échappatoire pour le président irakien. Après avoir été reçu par le président iranien Rafsandjani, mardi en fin de matinée, à Téhéran, M. Tarek Aziz devait regagner la capitale irakienne. Selon le vice-premier ministre irakien, la guerre a déjà fait plus de vingt mille morts.

WASHINGTON

de notre correspondant

Les Etats-Unis n'ont été informés par l'URSS de la substance de l'initiative soviétique qu'après que ce plan eut été communiqué aux Irakiens : c'était assez pour irriter les responsables de la Maison Blanche, mais pas pour les conduire à afficher trop nent leur mauvaise humeur.

Le président Bush a pris connaissance des grandes lignes des propositions soviétiques à son retour à Washington, lundi 18 février, dans l'après-midi, après un week-end de trois jours dans sa maison de Kennebunkport (Maine). Peu après, son porte-parole, M. Marlin Fitzwater, publiait un communi-qué plutôt sec : le président a « apprécié »

Lire également

■ Les forces de la coalition maintiennent leur pression par FRANÇOISE CHIPAUX ■ Le débat entre l'armée et

par DANIEL SCHNEIDERMANN Les francs-tireurs de la photo face à la censure par MICHEL GUERRIN

■ Déphasage au PCF et au par OLIVIER BIFFAUD Diagonales : droit à

par BERTRAND PORROT-DELPECH Pages 3 à 9 ■ Débats : les points de vue de LUC FERRY et SAMI NAIR

Page 2 Reprise en main au KIA par MARC ROCHE Page 17

On ignorait encore, mardi 19 février en milieu de journée, à quel moment

l'envoi par les Soviétiques d'un « compte rendu succinci» de la rencontre entre M. Gorbatchev et le ministre irakien des affaires étrangères, M. Tarek Aziz. Cependant, Moscou ayant demandé que le

contenu du compte-rendu reste confiden-

tiel, la Maison Blanche a précisé : « Nous ne

le commenterons pas. Notre campagne mili-taire continue conformément aux plans.» Ce qui signifie à la fois que Washington garde ses distances vis-à-vis d'une initiative qui n'a pas été prise en consultation avec la Maison Blanche, et qu'il n'est pas question de modifier pour cette raison la conduite de la guerre, c'est-à-dire la préparation de l'of-



# JAN KRAUZE L'ardoise de Bagdad

L'Etat français avait apporté depuis quinze ans sa garantie aux industriels travaillant avec l'Irak. Coût probable : 29 milliards de francs

troupes, nous leur avons données!», s'étonne douloureusement un haut fonctionnaire. Battu. cocu, mais plus content, l'Etat français, guerre oblige, est aujourd'hui contraint de faire ses comptes. Et la note du client Irak est amère. En quinze ans de relations «privilégiées» avec Bagdad, les industriels français ont certes beaucoup vendu. Mais l'Irak, lui, n'a pas beaucoup réglé, et aujour-d'hui c'est l'Etat, donc in sine le

ports, avions, missiles, hélicoptères, et l'on en passe. Une bonne partie de ce qui subit depuis un mois les bombardements alliés autoroutes, ~ est de fait un cadeau de la France... sans que celle-ci en tire autre chose qu'un effet d'image désastreux aussi bien dans les pays arabes qu'en Israëi ou dans les pays anglo-saxons l

Sur le plan financier, le bilan de cette « coopération exemplaire », amorcée avec force accolades par

« C'est invraisemblable, mais ces contribuable, qui paie les factures. M. Jacques Chirac en 1974, est armes dont ils se servent contre nos Autoroutes, ponta, casernes, aéro- catastrophique. Il se reflète très exactement dans le montant de la dette laissée par Bagdad. Elle est importante : 25 milliards de Irand en ne comptant que le principal, dont 14 pour le militaire et 11 pour le secteur civil. Et 29 milliards avec les intérêts...

Des chiffres officiels, calculés et recalculés patiemment depuis plusieurs semaines par les services du Trésor chargés d'établir la note.

**VÉRONIQUE MAURUS** Lire la suite page 17

# Achats d'entreprises

à l'étranger Les groupes français ont fait 324 acquisitions importantes en 1990

Les tensions

en URSS

M. Gorse cède la place

Le maire de Boulogne-Billancourt abandonne son mandat au profit de M. Paul Graziani

Un antiraciste au tribunal

M. Frédéric Pascal, président de la SCIC, est poursuivi pour non-attribution d'un logement HLM à une Algénenne

Le monde de Proust Une centaine de photographies de Paul Nadar, exposées à l'hôtel de Sully, immortalisent les personnages qui ont servi de modèles à « la Recherche »

TECHNOLOGIES

Ordinateurs sans clavier Des ordinateurs utilisables

en écrivant directement sur l'écran : la révolution des années 90 7

SCIENCES O MÉDIFICHE

### Le gang nazi des blouses blanches

Les médecins allemands qui, sous le ille Reich, se sont livrés à des expériences criminelles ont pu exercer librement après la guerre. Transparence ordinale. Les centrales nucléaires et leurs vapeurs. . Pour l'amour des chèvres. 🗷 La disparition d'Alfred Jost. pages 15 et 16

Le sommaire complet se trouve page 24

Même si les démissions restent peu nombreuses · le « parti du président » vit mal l'engagement dans la guerre

Guerre ou pas guerre, à gauche, un militant reste un militant. Donner du grain à moudre à l'adversaire politique, qu'il soit d'un autre courant ou d'un autre bord, est une erreur, sinon une faute. Tout socialiste sait cela. Le choc du Golfe? On en parle sous convert de l'anonymat, avec réticence. On rend ainsi le désarroi difficile à mesurer, en tout cas à décrypter. Il semble pourtant

Mardi 15 janvier à 20 heures, comme tous les soirs en rentrant du travail, Albert allume son poste de télévision pour suivre le journal d' Antenne 2. Il regarde les nouvelles sans bonger jusqu'à ce qu'Henri Sannier annonce la météo. Albert se dirige alors vers le buffet. Il ouvre le tiroir dans lequel il range ses papiers. Il en extrait une carte du Parti socialiste et la déchire en petits morceaux : « La SFIO s'est toujours fait élire pour la paix et elle a toujours fait la guerre. Ca été comme ça en 14 et en 39, puis avec l'Indochine et l'Algérie. C'est

pour cela que je l'avais quittée. Après Epinay, on nous a dit que rien ne serait plus comme avant, et je suis revenu. Mais je vols que ca continue. Alors ... » Dans quelques mois, Albert sera à la retraite d'EDF. C'est d' « un vieux militant » de l'Indre. Mais il n'accepte pas le vote de l'engagement militaire dans le Golfe par les parlementaires.

Vendredi 15 février, Jean-Marc passe l'après-midi, l'écouteur de son transistor fiché dans une oreille, sous le goutte-à-goutte de France-Infos. Il suit les réactions aux dernières propositions de Saddam Hussein. Vers 19 heures, il sort de son portefeuille la carte du PS qui est à côté de sa carte de presse. Il glisse la première dans une enveloppe qu'il adresse au siège du parti, 10, rue de Solférino : « La base, c'est vraiment le niveau des paquerettes. On paye une cotisation de mille ou quinze cents francs par an pour aller coller des affiches ou distribuer des tracts sur les marchés. Avant le congrès de Rennes, on

n'a pas débattu, on s'est fait racoler par les fournisseurs de contribution clès en main. Maintenant il faudrait accepter sans broncher ce qui est clairement non pas une guerre de libération du Koweit mais une guerre de destruction de l'Irak? Sans moi. » Jean-Marc a la trentaine. Depuis trois ans il militait dans l'Oise. Deux démissions pour un mois

de guerre. La première, épidermique, d'un «simple ouvrier.» La seconde murie par un «fichu intello ». Sont-elles significatives, dans la base du parti du prési-dent de la République, d'un malaise rampant, d'un trouble caché, d'une fracture secrète provoqués par l'engagement militaire de la France aux côtés des Américains contre l'Irak et cristallisés par la démission de M. Jean-Pierre Chevenement?

Daniel Vaillant emploie la lettre grecque « epsilon » pour mesurer et qualifier le phéno-

**ALAIN GIRAUDO** 



# **DÉBATS**

## La guerre du Golfe

Dans le second cas, on considère

que l'Europe ne doit pas seulement

se construire sur ses versants nord et

stratégie de co-appartenance à une

même aire euro-méditerranéenne

implique le refus de la division de la

Méditerranée en deux sous-régions :

l'orientale et l'occidentale. En fait, le

devenir du Machrek et celui du

Maghreb sont solidaires pour des

raisons culturelles, historiques, éco-

Ressouder les relations Europe-

Méditerranée signifie dès lors traiter

lucidement les sujets du conten-

tieux. D'abord, sur les conflits décla-

position commune en fonction des

normes universellement reconnues

du droit international : droit du

peuple palestinien, sécurité d'Israël,

mais aussi Liban et Chypre sont des

Ensuite, il importe d'élaborer des

politiques publiques concertées

entre les deux rives pour la gestion

des transferts migratoires, la stabili-

sation des populations chez elles, le

dialogue des cultures. Ce dernier

point est essentiel : la Méditerranée

s'incarne non dans « Dallas » ou

McDonald's, mais dans sa culture

ancestrale. Celle-ci a donné au

monde les trois grandes religions

monothéistes et la laïcité; elle peut

demain offrir une synthèse originale

de la rencontre du Nord et du Sud.

On n'évitera pas non plus un

grand débat sur la stabilisation du

système énergétique : la politique

des prix du pétrole ne doit pas être

soumise au dumping des plus riches

(monarchies pétrolières), mais doit

s'inspirer d'une stratégie des avan-

tages mutuels fondée sur les besoins

réels des populations. De là le rêve d'un grand plan Marshall, du

Maghreb au Machrek, en passant

par les régions pauvres de l'Europe

du Sud. Elaborer une grande politi-

que méditerranéenne, c'est aussi

créer les conditions d'un véritable contrôle des déploiements militaires

J qui vise à soumettre au droit international l'intervention des

grandes puissances (Etats-Unis-URSS). Et cela devrait aboutir, à

terme, à des négociations pour une

politique commune de désarmement en Méditerranée.

Réaliser ces objectifs, c'est pren-

dre à bras-le-corps la question médi-

questions incontournables.

rés, il convient de parvenir à une

nomiques et politiques.

# La défaite de la Méditerranée

OURQUOI des poètes en temps de détresse?», écri-vait Heidegger en écho à Hölderlin. « Pourquoi le dialogue en temps de désespoir? », devrait-on dire aujourd'hui. La culture de l'Occident sascine et révulse, attire et exclut. S'il fallait la définir par une formule algébrique, on pourrait dire qu'elle réside dans le génie de la chapelle Sixtine allié à la rigueur de l'esprit des Lumières. Mais c'est aussi la colonisation, le nazisme, le fascisme, la bombe atomique, les armes chimiques et le cortège de misère et de destruction qui les accompagnent. Force est de consta-ter, dans le regard réciproque que l'Europe et le monde arabo-islamique se portent, que la relation cultu-relle euro-méditerranéenne est une relation brisée. La guerre du Golfe nous le rappelle dramatiquement, au moment où l'Europe invoque le droit international et alors que l'opinion publique arabe s'identifie à l'Irak de Saddam Hussein, sachant que rares sont les citoyens arabes qui accepteraient de vivre sous son joug. Pourquoi ce déphasage, pour-quoi cette déchirure?

### Quatre cassures

La communauté de destin euroméditerranéenne a subi au moins quatre cassures culturelles : la première fut celle de la colonisation qui introdussit des oppositions tragi-ques, où les notions de progrès, de rationalité, de laïcité, de liberté et d'égalité ne résonnaient pas avec le même timbre selon qu'elles étaient entendues sur l'une ou l'autre rive. Vous disiez la cité? Ils entendaient, au Caire comme à Alger, déperson-nalisation culturelle, bâillonnement politique, agression économique. La laïcité n'y était bien sûr pour rien. Mais le dialogue ne pouvait avoir lieu parce que les valeurs des uns étaient portées par la domination, et celles des autres par la résistance.

La deuxième cassure culturelle fut la création de l'Etat d'Israël, qui metat pas senement la compensa-tion que l'Europe s'offrait pour sa mauvaise conscience, pour l'infini mépris et le génocide du peuple juif, mais aussi la volonté légitime de ce peuple d'avoir un refuge, un lieu où prendrait fin son asserv novitait son émancipation Mais ce fut, d'une certaine façon, le chemin de croix d'Israel : le refus arabe y étant légitimé par l'impossibilité d'accepter que justice soit ren-due au peuple juif au prix de l'injus-tice infligée au peuple palestinien. Peut-être dira-t-on, un jour, que Juis et Arabes n'ont été, dans cette affaire, que les instruments impuissants d'une histoire sur laquelle ils n'avaient guère de prise.

La troisième cassure culturelle fut la guerre d'Algérie, redoublée par l'agression tripartite à Suez en 1956 et par la guerre israélo-arabe de 1967.

La quatrième cassure prend figure aujourd'hui, dans la guerre du Golfe et le fait que la résolution 678 du Conseil de sécurité, plaidée au nom du droit international et du consensus des nations, n'en est pas moins amèrement vecue par le monde arabo-musulman comme celle qui fait pâlir, et mentir, les résolutions de l'ONU, de la 242 à toutes celles qui s'ensuivirent. Deux poids, deux mesures. Et en prime, la destruction possible de l'Irak...

Ces cassures ont été, il est vrai plus ou moins atténuées par la poli-

# Le Monde

Comité de direction : Jacques Lescume, gérant directeur de la publication Bruno Frappat directeur de la rédaction Jacques Guiu directeur de la gestion Manuel Lucbert secrétaire général

Rédacteurs en chef :

**Daniel Vernet** 

Anciens directeurs Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985) André Fontaine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : REDACTION ET SIEGE SOCIAL:
15, RUE FALGUIÈRE
75501 PARIS CEDEX 15
Tâ.: (1) 40-85-25-25
Táécopieur: 40-85-25-99
ADMINISTRATION:
1. PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tál.: (1) 40-85-25-25
Táécopieur: 49-60-30-10

tique «arabe» de la France depuis le début des années 60 : ce fut de Gaulle et la décolonisation, ce fut de Gaulle encore et le refus de l'in-justice au Moyen-Orient, c'est Fran-çois Mitterrand et la Conférence internationale pour la paix, c'est aujourd'hui enfin – et on mesurera la portée de cet acte sous peu -Jean-Pierre Chevènement et la rigueur de son geste.

### Au départ, un conflit d'intérêts

Mais la méfiance et la suspicion demeurent. Quelles vont être les conséquences de cette nouvelle crise dans les rapports entre les deux rives ? Va-t-on aboutir à une rup-ture, peut-être durable ? Il est bien sûr trop tôt pour répondre à ces questions. Mais il n'est jamais trop tard pour réfléchir à ce que pourrait être une politique méditerranéenne conçue autrement que dans les miasmes malodorants des pétrodol-

Il y a d'abord une vision culturelle à redéfinir. Depuis le début de cette crise, l'attitude de l'opinion publique arabe est saisie à travers le prisme déformant des préjugés et des ponciss. Que n'a-t-on glosé sur le comportement de Saddam Hussein et celui des populations qui s'identi-fient à son forfait! Nouveau Saladin, il redonnerait à des foules infantiles le sens de l'honneur, de la fierté, de la dignité, etc.

Ce regard culturel est profondément erroné ; il traduit en fait plus un aveuglement qu'une approche sérieuse du problème; il suppose que le monde arabe est toujours dans une logique de reconnaissance vis-à-vis de l'Occident. Et si c'était faux ? Et si le monde arabe était bien plus proche et bien plus conscient de sa situation vis-à-vis de l'Occident? En fait, au-delà du conflit des valeurs (qui est réel et sur lequel il faut se pencher), n'est-il pas plutôt question d'un conflit d'intérêts? Les griefs du monde arabe sont d'abord économiques et politiques ; ils participent surtout des revendications globales du Sud par rapport au Nord. Mais pour comprendre cela, il faudrait que l'on se dessilie les yeux et que l'on admette que nous avons affaire non à des adolescents en mai d'identité mais à des populations responsables ayant accédé, à leur manière, à la rationalité de la civilisation mon-

Je maintiens que l'obstacle culturel est ici tout aussi décisif, sinon plus, que tous les autres obs-tacles réunis.

### Le Machrek et le Maghreb solidaires

Il y a ensuite les obstacles économiques, politiques et stratégiques. Deux constats d'abord : 1º) Il n'y aura pas de politique européenne en Méditerranée s'il n'y a pas de politique française de la Méditerranée; à défaut, seuls les Etats-Unis et l'URSS peuvent occuper le terrain. On sait comment ils l'ont fait depuis trente ans. 2º) La Méditerranée peut être conçue ou comme un ligne de fracture ou comme un espace de codéveloppement. Dans le premier cas, on considère que l'écart entre les deux rives peut difficilement être comblé : cultures adverses, intérêts contradictoires. On planifie une relation fondée sur les seuls intérêts commerciaux et l'on se prémunit contre la «menace» du Sud. L'im-migration, depuis le début des années 60, s'est inscrite dans cette logique. On fait venir des bras quand on en a besoin, et l'on veut s'en débarrasser dès que l'on croit ne plus en avoir besoin. Mais on a vu que les choses ne se passaient pas aussi facilement dans la réalité...

TRAIT LIBRE



terranéenne; c'est enfin comprendre que le destin des deux rives est lié. et ne pas oublier que dans chaque conflit non résolu, dans chaque incompréhension non explicitée, c'est un neu la civilisation méditer. ranéenne et, partant, celle de l'Europe qui est vaincue. ► Sami Naïr est professeur de

sciences politiques et président de l'Institut d'études et de recherches Europe-Méditerranée (IEREM). ADMINISTRATION:

ims et index du Monde au (1) 40-66-29-33

Edité par la SARL le Monde Durée de la société ; cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social: 620 000 F

Le Monde

Principaux associés de la société : Société civile « Les rédacteurs du Monde ». « Association Hubert-Beuve-Méry »

Société anonyme des lecteurs du *Monde* Le Monde-Entreprises. M. Jacques Lesourne, gérant.

Le Monde PUBLICITE

Françoise Huguet, directeur général

5, rue de Monttessay, 75007 PARIS Tél. : (1)45-55-91-82 on 45-55-91-71 Télex MONDPUB 206 136 F

Le Monde TÉLÉMATIQUE

Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM du - Monde -12, r. M -Gunsbourg 94852 IVRY Codes

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
15. RUE FALGUIÈRE,
76501 PARIS CEDEX 16
Yél.: (1) 40-66-25-26
Télécopieur: (1) 40-66-25-99
Télex: 206.806 F Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

ALMRINIS I HA TION:

1. PLACE HUBERT BEUVE-MÉRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél.: (1) 40-65-25-25
Télécopieur: (1) 49-60-30-10
Télex: 261.311 F Commission paritaire des journaux et publications, n° 57 437 ISSN: 0395-2037

### **ABONNEMENTS**

1, place Hubert-Berre-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél.: (1) 49-60-32-90

| TARIF  | FRANCE  | SUISSE-BELGIQUE<br>LUXEMBOURG | AUTRES PAYS voie normale y compris CEE avion |
|--------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 3 mais | 400 F   | 572 F                         | 790 F                                        |
| 6 mois | 780 F   | 1 123 F                       | I 560 F                                      |
| I 39   | 1 400 F | 2 086 F                       | 2 960 F                                      |

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande Pour vous abonner, renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL : 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indiquant leur

# **BULLETIN D'ABONNEMENT**

**DURÉE CHOISIE** 

3 mois 🛘 6 mois 🛚

Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimente

Nom: Adresse: Code postal : . Localité: \_ Pays : \_

# Les médias parlent aux médias

par Luc Ferry

ES situations extrêmes ont au moins ce mérite qu'elles nous contraignent à poser paresse ou la futilité nous permettent d'occulter en temps de paix. En ce sens, la crise de confiance que traverse aujourd'hui la presse ne prendre pas fin avec la guerre. Bien plus, étant donnée l'avalenche d'informations plus ou moins douteuses que nous recevons chaque jour à propos du Golfe, une chose, au moins, paraît certaine : la critique des médias a toutes les chances de s'élever bientôt au rang d'un nouveau genre littéraire.

A vrai dire, le processus avait déjà commencé voici quelques années, lorsqu'il s'était avéré que, le manxisme étant mort, il fallait bien renouveler les anciennes critiques de l'aliénation et de la société du spectade. La Roumanie fut une véritable aubaine et le faux massacre de Timisoara dévoita le nouvel ennemi : la télévision qui nous avait tant et si bien manipulés que les nouveaux contempteurs de la € médiacratie », ces intellectuels d'un troisième type, ces médiati-ques antimédias dont chacun connaît le nom et le visage, se mirent aussitôt à l'œuvre. Nous attendons tous, depuis lors, la Cribque de la déraison médiatique que l'un ou l'autre d'entre eux ne manquera pas de nous livrer dans les mois ou les semaines qui viennent. Succès garanti.

On aurait tort, pourtant, d'ironiser. Avouons-le, la besogne ne manque pas d'ampleur. Même le plus médiaphile d'entre nous - je songe bien sûr à l'excellent Dominique Wolton - ne peut dissimuler une certaine gêne : lui non plus n'est pas loin de penser qu'e ils » sont elles très iom, trop ioin. Si l'on en croit du reste un sondage publié cette semaine par l'Express, c'est aussi l'opinion de la majorité des journalistes de la presse écrite qui, à 69%, jugent insettsfalsante la faç*o*n dont les Français o<del>nt été</del> tilités. Mais que dire des 60 % des journalistes de l'audiovisuel qui pensent le contraire?

Après avoir salué le courage et la lucidité des 40 % qui ont gardé quelque contact avec la réalité, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les motifs d'une telle autosaisfaction. .Ces 60 %-là auraient-ils oublié comment, durant les trentesix premières heures du conflit armé, ils ont été manipulés comme des enfants de chœur per les autorités civiles et militaires?

N'ont-ils pas encore perçu les dégâts qu'une telle désinformation pouvait susciter dans les pays du Maghreb, aujourd'hui convaincus que notre système d'information n'est que pure propagande (et ils savent de quoi ils parienti)? N'ontlls pas été sensibles à l'insondable vulgarité qu'il y avait à jouer la musique de Jim Morrisson (celle d'Apocalypse Now) sur les reportages montrant les hélicoptères français? Et qu'ont-ils pensé de ce sommet d'hypocrisie qui consistait à montrer les visages et à diffuser les aveux des prisonniers alliés pour nous convaincre de l'ignominie de Saddam, alors que, ce faisant, ils y participaient? Il faut dire, ce qui laisse proprement rêveur, que 21 % d'entre eux, aujourd'hui encore, seraient prêts à divulguer en connaissance de cause des informations qui risqueraient de mettre la vie des soldats alliés en danger et que 50 % se déclarent tout disposés à passer intégralement les images de prisonniers

français au cas où l'Irak, au méons des convernions de Genève, les leur ferait parvenat.

On dira peut-être que le journe liste n'est pas l'historien du présent, que la formule est belle mais trompeuse. Soit. Mais quand même : était-il réellement impossible de chercher à savoir pourquoi notre classe politique tout entière est passée, sans transition aucune, sans éprouver le besoin de fourne la moindre explication, d'un discours sur les vertus de l'embergo à l'aveu des nécessités de la guerre? Et si Saddam Hussein était si décidé que certains le disent aujourd'hui à déclancher les hospités, comment comprendre que celui qu'on compare volontiers à Hitler ait commis l'inveisemblable bévue de libérer les otages?

Le citoyen d'un pays qui se veut démocratique n'était-il pes en droit d'obtenir des réponses à de talles interrogations plutôt que de se voir asséner à longueur de journée par des généraux d'opératte des informations plus ou moins fantaisistes sur les mérites comparés de l'AMX-30 et du TR-ie-ne-saisauoi?

### Les contre-pouvoirs du quatrième pouvoir

Et pourtant, voici un feit nouveau que les futurs contempteurs de la médiacratie > auraient quelque intérêt à méditer avant de décocher leurs flèches ou leurs missiles : toutes ces critiques, et bien d'autres en vérité, où les lisons-nous aujourd'hui, si ce n'est dans la presse elle-même? Il existe une figure de paradoxe que l'on nomme, dans la philosophie contemporaine, la « contradiction performative ». Le modèle en est tourni par ce type d'énoncé : «J'étais sur un beteau qui a fait naufrage et il n'y a pas eu de survivants. » C'est au fond ce genre de: sophisme que l'on risque de reproduire si l'on ne tient pas compte du fait que la critique elle-r aujourd'hui pantie du jeu.

7-4 74

· 🚣 🕹

الاربطان ا

11 E

- -

-----

1 12 14 2 14

\*\*\* 9\*\*\*\*

Andrewski jest a Andrewski jest al

*->:* === ■

ें : A के अ

arriging.

\*\*\*

<del>- 1770年</del> - 一・26**月** - 477 初 **明** 

11 : को <u>ज़रूक</u> **हैं** 11 : के का के

Naquère encore, la dénonciation des «appareils idéologiques d'information » était le fait d'intellectuels marginaux, ou se revendiquant comme tels. Aujourd'hui, la critique des médias s'affiche à la première page de Globe et, bientôt, sans doute, sur la couverture de nos plus grands hebdomadaires. Ou'est-ce à dire?

D'abord que la médiologie est devenue un «thème porteur» entre tous, surtout si la perspective adoptée est résolument pessimiste. Ensuite, et ce n'est pas un mince problème, que les médias parlent aux médias. On dira, selon son humeur ou son registre conceptuel, qu'ils sont entrés dans la voie du nombrilisme ou dans celle de l'autoréflexion. Ce qui se peut à nouveau comprendre de deux façons : la critique des médias par eux-mêmes (ou par des intellectuels hypermédiatisés) aurat-elle pour effet, voire pour fonction, de les immuniser contre toute forme d'interrogation subversive ou, au contraire, de les ouvrir à une méditation salutaire sur leur propre rôle dans la démocratie.

.. 3

Bref, la question décisive est la suivante : le quatrième pouvoir est-il, par l'autocritique, en voie de se doter lui-même de contre-pouvoirs ou, au contraire, de les englo-ber tous en vue d'avoir enfin la liberté et la maîtrise d'un nouveau Léviathan?

► Luc Ferry est philosophe.

# DANS LE MONDE

Dossier présenté et établi par Paul Balta

VENTE EN LIBRAIRIE





# GUERRE DU GOLFE

# Le film des

parlent aux médis

1.4

, 🖘

And the second second

Frustration américaine

événements

Même si tous deux prétendent inscrire leurs initiatives de guerre et de paix dans le droit fil des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, les Etats-Unis et l'Union soviétique ne partagent pas les mêmes vues sur la suite des événements. Et cela commence à se voir. Le plan « très détaillé » de réglement politique du conflit que M. Mikhail Gorbatchev a soumis, lundi 18 février, à M. Tarek Aziz, le chef de la diplomatie iraklenne, et dont il a transmis un «résumé succinct» à M. George Bush, a été accueilli, outre-Atlantique, avec prudence

et embarras.

«Notre position est toujours celle d'un retrait inconditionnel des troupes irakiennes du Koweit sur la base des résolutions de l'ONU», a affirmé M. Vitali Ignatenko, porte-pa-role du président soviétique. En contrepartie, l'URSS s'opposerait au « dépaçage » de l'Irak ainsi qu'à d'éventuelles mesures de représailles et favoriserait l'ouverture de négociations sur les problèmes en suspens, ailleurs au Proche-Orient.

Le temps presse. «Il faut une réaction immédiate pour éviter l'escalade de la guerre », a souligné M. Ignatenko . Moscou a

donc prié Bagdad de lui faire connaître sa réponse aussi vite que possible. Ce délai varie de vingt-quatre heures à trois jours seion les sources. D'après le porte-parole de M. Gorbatchev, ce plan de paix aurait été accueilli avec e intérêt et com-préhension » par la délégation irakienne. Celle-ci aurait expliqué que la proposition du 15 février « ne contenait pas de conditions mais un pro-gramme». A cet égard, Al Journhouriya, un quotidien gouvernemental, a dénoncé, lundi, « les réactions hâtives et précipitées exprimées par les milieux de l'agression », suite à la der-nière offre de Saddam Hussein.

### « Victoire totale »

Téhéran qui, avec Moscou, tente, in extremis, de forcer les portes de la paix, en a déjà conclu que ses efforts ont donné des « résultats positifs » puisque Saddam Hussein s'est dit prêt à se retirer du Koweit. Pour le président iranien Rafsandjani, il convient, maintenant « d'amener la partie en guerre contre l'Irak à faire preuve de bonne volonté ». Et d'évoquer, selon la méthode Coué, la a brillante perspective » de règlement

du conflit. « Tant mieux si les Soviétiques peuvent obtenir que l'Irak se retire du Koweit », a brièvement déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, qui s'est refusé à commenter un plan encore confidentiel. « Notre campagne militaire continue selon le calendrier prévu», a-t-il ajouté. *« il se passe des choses* intéressantes », a noté, mi-fique, mi-raisin, le président

Sì, pour maintenir son rang de grande puissance, l'Union soviétique a tout à gagner à monter ainsi en première ligne, les Etats-Unis craignent, en revanche que ses initiatives les privent d'atteindre leur but tacite, à savoir une *evictoire* totale > sur Saddam Hussein dont ils ont juré la perte. Dès lors qu'est offerte ainsi une porte de sortie honorable au dictateur de Bagdad, ils redoutent de voir leur ennemi, qu'ils étaient en très bonne voie de mater, devenir le nouveau héros du monde arabe.

Cela dit, si Saddam Hussein obtempère, les Etats-Unis ne pourront pas faire autrement que d'en prendre acte, même en maugréant. « Cela n'aurait pes de sens » d'attaquer les troupes irakiennes si elles com-

mencaient à se retirer, a reconnu le général Norman Schwarzkopf, commandant en chef de l'opération « Tempête du désert». Pas question, en tout cas, pour les forces de la coalition, d'attendre le bon vouloir du dictateur de Bagdad et de compromettre le succès de l'offensive terrestre sous l'effet

### Opération de « nettoyage »

« Les gesticulations diplomatiques de Saddam Hussein ne changent rien à notre préparation. S'il le faut, il sera facile d'annuler » l'assaut terrestre, a indiqué le général Daniel Gazeau, adioint au commandant du dispositif français « Daguet ». A son avis, les forces irad'un mois, par l'aviation allée ne seront bientôt plus en mesure de résister à une offensive terrestre qui, à en croire le ministre syrien de la défense, ane durera pas longtemps ». Compte tenu des dommages subis par l'ennemi, d'aucuns en viennent à se demander si cette offensive ne prendrait pas la forme d'une opération de nettoyage plutôt que celle d'une

En attendant le jour G Ground Offensive - les troupes alliées procèdent, seion le porte-parole militaire américain, à d'incessants mouvements le long de la frontière koweīto-saoudienne afin de semer la confusion chez l'ennemi. Des renforts continuent de monter vers le front tandis que trente et un bâtiments amphibies de l'US Navy, avec dix mille marines à leur bord, sont maintenent groupés dans le nord du Golfe. Deux bateaux de guerre américains - le Tripoli et le Princeton - ont été endommagés, lundi, par des mines flottantes et sept hommes ont été légèrement

A toutes fins utiles, le Danemark, qui avait offert de livrer vingt-cinq mille masques à gaz aux Palestiniens des territoires occupés, s'est vu opposer par Israēl un refus poli pour nonconformité du matériel aux normes locales alors que les mêmes modèles, récemment expédiés en Turquie, y donnent pleine satisfaction. Pour autant, Copenhague ne baisse pas les bras et a décidé d'envoyer sa précieuse cargaison... sous couvert de l'ONU.

**JACQUES DE BARRIN** 

plus important. Pourquoi ce plan

n'a-t-il pas fait l'objet d'une

### L'ultime tentative de règlement du conflit

## Moscou espère que M. Saddam Hussein verra dans son plan de paix le moyen de sauver la face des Etats-Unis

de notre correspondant

Après trois heures d'entretien avec le président soviétique, le ministre irakien des affaires étrangères, M. Tarek Aziz, et le vice-premier ministre, M. Saadoun Hamadi, sont repartis, lundi 18 février, pour Bagdad, avec un plan de paix de M. Gorbatchev, qui attendait mardi la réponse du président irakien.

Les Soviétiques n'ont pas voulu révéler le contenu de ce plan, qu'ils ont communiqué aux alliés de la

### Un projet en quatre points selon le quotidien « Bildzeitung »

Selon des informations publiées mardi 19 février par le quotidien populaire alle-mand Bildzeitung, le prési-dent soviétique, M. Mikhati Gorbatchev, a présenté un plan de paix en quatre points à M. Tarek Aziz, ministre Ira-kien des affaires étrangères :

 L'Irak retire sans conditions ses troupes du Kowett occupé pour rendre possible « une paix rapide ».

2. L'Union soviétique se prononce pour un « maintien de la structure étatique et des frontières de l'Irak ».

3. L'Union soviétique s'oppose à « toute mesure punitive, y compris contre Sad-Hussein personnellement».

4. Des négociations doivent s'engager sur tous les autres problèmes du Proche-Orient, y compris la question

coalition anti-irakienne, en leur demandant de respecter la confidemandant de respectet la conti-dentialité. M. Vitali Ignatenko, le porte-parole de M. Gorbatchev, a cependant indiqué qu'il s'agissait d'un « programme très détaillé » prévoyant « un large spectre des problèmes qui pourraient être réso-lus dans le Golfe ». Il a ajouté que les propositions soviétiques avaient été accueillies « avec intérêt el compréhension » par les Irakiens, qui ont fait valoir que le communi-qué publié vendredi 15 février par le Conseil de commandement de la révolution contenait « non pas des conditions mais un programme ».

a C'est déjà une différence », a-t-il
ajouté, soulignant ainsi l'assouplissement des positions irakiennes
par rapport à vendredi dernier.

« Il faut une réponse immédiate pour éviter une escalade de la guerre», a encore dit M. Ignatenko, en estimant qu'il y avait e plus d'espoir » après les entretiens Bien que pressé de questions

en dire plus, déclarant non sans humour : « Je ne sais plus ce que je suis autorisé à vous dire ou pas. Je propose de nous limiter à ce que je vous ai déjà dit. » On devait en savoir davantage mardi après-midi sur le plan soviétique, une « com-munication » sur le Goife du ministère des affaires étrangères étant attendue au Parlement.

Tout laisse penser que ce plan prévoit le retrait des troupes ira-kiennes du Koweit, que les Soviétiques ont constamment réclamé depuis le début de la crise, et sur lequel ils ont abondamment insisté ces derniers jours. Selon M. Sergueï Grigoriev, porte-parole adjoint du Kremlin, l'exigence de retrait inconditionnel du Koweit serait assortie de la promesse « que l'Irak survivra au conflit et qu'il n'y aura plus d'ingérence dans ses ment, le plan, visant à permettre au président irakien de sauver la face, proposerait le maintien des frontières et des structures étatiques de l'Irak, l'absence de repréailles contre le gouvernement de Bagdad, la promesse faite par l'URSS qu'elle ferait son possible pour que soit débattue la question palestinienne une fois la guerre finie. On voit ici réapparaître le but affiché depuis de très nombreuses années par le Kremlin d'organiser une conférence internationale sur le Moyen-Orient.

Pressé par le temps, car les alliés, en particulier les Etats-Unis, n'ont pas caché que la phase terrestre des combats n'allait pas tarder dans le Golfe, M. Mikhail Gorbatchev dispose d'une très faible liberté de manœuvre. Il souhaite maintenir sa fidélité aux résolutions du Conseil de sécurité, mais ne veut pas, notamment en raison de la pression des milieux conservateurs et de certains cercles militaires, voir l'Irak, qui fut l'un des plus anciens alliés de l'URSS au Proche-Orient, trop durement frappé. Le conseiller militaire du nt, le maré Akhromeev, a encore critique lundi les bombardements alliés « contre le peuple et l'économie » de l'Irak. « Cela ne peut être toléré plus longtemps », a-t-il ajouté dans un entretien avec l'agence Interfax. - (Intérim.)

# Les embarras

Il n'empêche que les Etats-Unis ne peuvent de toute évidence pas ignorer une démarche qui, si elle trouvait un écho favorable à Bag-dad, mettrait M. Bush au pied du mur. Il lui faudrait alors soit accepter de se voir frustré du fruit de sa victoire, ou du moins du fruit qu'il convoite le plus : la liquidation de Saddam Hussein.. soit, reconnaître ouvertement que les États-Unis avaient trompé le monde et leurs alliés et que leurs objectifs réels dépassaient largement la libération du Koweit.

### Les éclairages de M. Primakov

Même si la tentation d'aller jus-qu'au bout est très grande, même si l'opinion souhaite dans sa grande majorité avoir « la peau » de Saddam, un certain nombre d'élus et d'observateurs, y compris parmi ceux qui avaient poussé à la guerre, commencent à mettre en garde M. Bush contre pareil excès de zèle: le plus grand

espoir de la Maison Blanche, mise dans une situation inconfortable et inattendue par M. Gorbatchev, reste donc que M. Saddam Hussein continue à se montrer intransigeant on å tergiverser.

M. Evgueni Primakov, le récent émissaire de Moscou auprès de M. Saddam Hussein, a été interrogé par la chaîne américaine ABC sur le sens de la démarche soviétique, quelques heures après avoir participé à l'entretien entre M. Gorbatchev et M. Tarek Aziz. Il a beaucoup insisté sur le fait que le plan soviétique recoupait totalement les objectifs du Conseil de sécurité, à savoir une évacuation inconditionnelle du Koweit. et il a ajouté qu'à son sentiment ce plan devrait plaire au président Bush. Comme on lui faisait remarquer que ce projet, contrairement à la résolution des Nations unies, ne mentionnait pas le versement de réparations irakiennes au Koweit, il a répondu en substance qu'arrêter la guerre et toutes les destructions qu'elle risquait encore d'entraîner était beaucoup

concertation préalable avec Washington? « L'URSS n'est pas encore une puissance de second ordre», a répondu M. Primakov. Et il a ajouté que les Etats-Unis auraient grand tort de lancer une offensive terrestre avant que ne soit connue la réponse de Bagdad. De combien de temps dispose l'Irak pour donner cette réponse, a-t-on encore demandé à M. Primakov. « Il faut que M. Tarek Aziz rentre à Bagdad, a-t-il répondu, et cela serait allé plus vite si un général américain n'avait pas annonce qu'il pourrait se faire tirer dessus » (les porte-parole du Pentagone, interrogés lors de divers briefings, avaient refusé d'envisager la possibilité de donner à l'émissaire irakien une garantie de sécurité). Mais, a ajouté le responsable soviétique, il n'est pas vraiment nécessaire que M. Tarek Aziz retourne ensuite à Moscou. Ce qui veut dire que M. Saddam Hussein peut répondre directement, et sans doute publiquement, à une proposition qui n'appelle pas de discussions supplémentaires. Manière de suggérer qu'elle est à prendre ou à JAN KRAUZE

# Les alliés ne se prononcent pas sur les propositions soviétiques

la fois par une fuite du Kremlin et, en Allemagne, par le quotidien Bild qui garde, comme an bon vieux temps, la primeur des informations confidentielles en provenance de Moscou. Mais secret qui auta permis aux principaux membres de la coalition, informés par un message de M. Gorbatchev et par des entretiens téléphoniques avec le ministre des affaires étrangères soviétique, M. Alexandre Bessmertnykh, de n'avoir pas à se prononcer officiellement sur son contenu ni à faire de pronostics sur la réponse de M. Saddam Hussein. Selon M. Ignatenko, porte-parole de M. Gorbatchev, cette réponse était attendue mardi 19 février, tandis qu'un conseiller de politique étrangère, M. Nikolai Chi-chline, parlait mardi matin de « deux à trois jours». Personne n'a donc fait de com-

mentaire sur la perspective qu'ou-vrent les propositions soviétiques, à savoir la possibilité pour M. Saddam Hussein de sauver son régime s'il accepte de demander un cessez-le-feu pour se retirer inconditionnellement du Koweit. Dans toutes les capitales concernées, on a fait valoir que l'URSS avait demandé la discrétion. Le porte-parole de la Maison Blanche a ajouté qu'en revanche elle n'avait pas demandé de suspendre les opérations sur le terrain ni les préparatifs de l'offensive terrestre et que par conséquent la campagne militaire «sulvait son cours». Inquiet tout de même, M. Shamir a déclaré a compter sur les Etats-Unis pour agir

Secret mal gardé que le « plan de paix » de M. Gorbatchev, dont le contenu sans surprise a été révélé à le processus de paix ne se présentele processus de paix ne se présente-ront qu'à la fin de la guerre», a-t-il

> Les plus bruyants auront été lundi les Allemands, qui recevaient le ministre iranien des affaires étrangères à Bonn et qui n'ont apparem-ment plus envie de jouer l'efface-ment dans la crise. Le chanceller n'a pas même attendu la fin des entretiens du Kremlin pour téléphoner à tiens du Kremlin pour téléphoner à M. Gorbatchev, qui a dû interrompre sa conversation avec M. Tarek Aziz pour lui répondre. Ce rendezvous téléphonique était prévu depuis plusieurs jours, a fait valoir le porteparole de la chancellerie, en précisant qu'il avait porté sur le plan de paix de M. Gorbatchev, mais pas sur les réactions iraliennes (c'était rop tôt) et onte d'autres suiets avaient été et que d'autres sujets avaient été

> On retrouve, nous indique notre correspondant à Bonn, Luc Rosenzweig, dans le communiqué publié mardi par le ministère allemand des affaires étrangères après les entre-tiens entre M. Hans-Dietrich Gentiens entre M. Hans-Dietrich Gen-scher et son collègne iranien, Ali Akbar Velayati, à peu près les mêmes préoccupations que celles reflétées par le plan de paix soviéti-que tel que divulgué par Bild: Bomn et Téhéran «espèrent que l'Irak acceptera les résolutions du Conseil de sécurité, créant ainsi les conditions d'un arrêt des hostilités. Les deux d'un arrêt des hostilités. Les deux ministres se sont préoccupés de l'ins-tauration d'un ordre de paix stable dans la région, et se sont mis d'accord sur le fait que l'intégrité territoriale de l'Irak ne devait pas être mise en

blèmes concernant la région doit venir de la région elle-même. L'Allemagne et l'Europe auront alors un rôle éminent et responsable à jouer».

M. Velavati devait poursuivre. mardi, ses entretiens politiques à Bonn, qui devraient aboutir à une intensification des relations politiques, économiques et culturelles entre l'Allemagne et l'Iran. Bonn, qui a toujours cultivé des relations privi-légiées avec Téhéran – M. Genscher aime à rappeler qu'il avait condamné en son temps l'agression irakienne contre l'Iran - entend ainsi mettre un terme définitif aux conslits qui avaient surgi à la fin de l'ère Kho-

Après Rome, Moscou et Bonn, il était question que M. Velayati se rende à Paris où l'on confirmait mardi que cette visite était «à l'étude». Se posant, lui aussi, en arti-san du rétablissement de la paix dans le Golfe, l'Iran met à profit la situation pour renforcer son assise diplomatique. Lors de son escale obligée à Tébéran, lundi soir, M. Tarek Aziz devait rencontrer le président Rafsandjani. Le Tehran Times continuait lundi de présenter le communiqué irakien de la semaine dernière comme « un signe prometteur », tan-dis que l'hodjatoleslam Ahmad Khomeiny dénonçait sur Radio-Téhéran la réaction américaine à l'acceptation « explicite et sans ambiguité » par Bagdad de la résolution 660 du Conseil de sécurité. - (AFP, AP, Reu-



# Les forces de la coalition maintiennent leur pression

irakienne au plan de paix proposé lundi 18 février par M. Gorbatchev, les forces alliées accentuent leur pression militaire sur le terrain Les patrouilles en territoires koweïtien et irakien se multiplient.

### **DHARHAN**

de notre envoyée spéciale Dorénavant, le nez collé sur la partagés entre l'espoir d'éviter un assaut terrestre qu'ils savent devoir être meurtrier et le désir d'en finir au plus vite « mission accomplie ». La plupart, toutefois, avouent qu'un règlement diplomatique ne les décevrait pas et, si mince que soit aujourd'hui l'espoir d'une solution négociée, beaucoup s'y raccrochent, tout en se préparant à cet assaut dont la menace reste bien réelle.

Contrairement aux semaines précédentes, quand les patrouilles ira-kiennes venaient tâter les défenses alliées et voir à qui ils avaient affaire, l'initiative est aujourd'hui qui, traversant leurs propres défenses, vont «chercher» les troupes irakiennes et étudier de plus près les systèmes de protection qu'ils auront à franchir lors de cette offensive terrestre.

Ces patrouilles de reconnaissance ont provoqué, ces dernières vingt-quatre heures encore plusieurs escarmouches le long des frontières irakienne et koweītienne, au cours desquelles les forces britanniques et américaines ont ramené de nouveaux prisonniers de guerre. Un de ces accrochages a de plus opposé, près de la frontière koweitienne – où sont déployées les troupes arabes – une patrouille saoudienne, koweitienne et américaine à six véhicules blindes trakiens. Deux de ces blindes auraient été détruits, les quatre autres ayant regagné leur base.

### Missions annulées

Ces incidents, qui pourraient dégénérer en un affrontement plus large, sont, en tout cas, le signe évident de la volonté des troupes alliées de ne pas relâcher leur pres-sion au moment où la diplomatie semble reprendre un peu le dessus. Cet espoir semble aussi jouer du côté irakien où, depuis trois ou quatre jours, les déserteurs se font

Le mauvais temps qui sévit de nouveau dans la région a toutefois conduit à l'annulation de plusieurs missions de bombardement, réduisant à 2 400 sorties aériennes, au lieu de 2 600 à 2 800 habituellement, l'activité des alliés.

Un nouveau pays, les Emirats arabes Uuis, est venu se joindre à cette campagne, engageant pour la première fois ses Mirage 2000, qui ont effectué, selon les déclarations du porte-parole saoudien, confirmées par les autorités d'Abou-Dhabi, quatre sorties contre des sites logistiques. Avec l'entrée en lice des Emirats arabes unis, ce sont désormais, à l'exception d'Oman, tous les pays du Golfe qui se sont joints à la campagne aérienne alliée contre l'Irak. La participation des pays du Conseil de coopération du Golfe - Arabie saoudite, Koweit, Bahrein, Qatar, Emirats arabes unis, Oman – est régulièrement soulignée par le porte-parole saoudien, alors même que certains Etats, comme Bahrein n'ont jamais fait mention de l'acti-vité de leur aviation et aimeraient ent mieux se faire oublier.

### Deux navires américains sérieusement endommagés

C'est toutefois sur le plan naval que s'est produit lundi, dans la nuit, le plus grave incident qui ait touché jusqu'à maintenant la formidable armada déployée dans les eaux du Golfe. Deux navires améeaux du Golfe. Deux navires amé-ricains, l'USS Tripoli, porte-héli-coptères avec des bateaux d'assaut amphibies, et l'USS Princeton, l'un des derniers-nés des croiseurs lance-missiles, ont heurté deux mines à 18 kilomètres de distance l'une de l'autre. Les explosions ont provoqué des dégâts importants et blessé en tout sept marins : trois – dont un sérieusement – à bord du Princeton, et quatre légèrement sur le Tripoli. Les trois blessés du Princeton ont été transférés sur un navire-hôpital britannique.

On ignore si les explosifs en cause étaient des mines de contact flottantes ou des mines plus perfectionnées amarrées au fond des eaux du Golfe et qui sont attirées par la signature magnétique ou acoustique du passage d'un bateau. Une mine de contact a l'équivalent de 100 kilos de TNT, alors qu'une mine amarrée représente environ 400 kilos de TNT. Si, selon le porte-parole américain, l'USS Tripoli, qui peut embarquer deux mille marines avec six cent trente hommes d'équipage, demeure pleinement opérationnel, le Princeton, qui embarque trois cent soixante hommes d'équipage, tournerait à 50 % de sa puissance.

Le risque de heuter des mines était souligné par tous les marins depuis le début de l'opération «Tempête du désert» tant le Golfe

### La guerre aurait déjà fait plus de vingt mille morts a déclaré le vice-premier présentait de dangers à cet égard, à la fois avec les mines de la guerre la fois avec les mines de la guerre l'ran-frak et avec celles que l'Irak continuerait à larguer, selon les porte-parole alliés, à partir de petits bateaux difficilement repérables et très nombreux. Plus de quatre-vingts mines ont déjà été détruites et leur chasse, à laquelle

ministre irakien

Plus de vingt mille personnes ont d'ores et déjà péri et soixante mille autres ont été blessées au cours des vings six premiers jours de la guerre du Golfe, a déclaré en Iran le vice-premier ministre irakien M. Saadoun Hamadi, rapporte mardi 19 février un journal iranien. Le quotidien Djomhuri Eslami écrit que M. Sadonn Hamadi a fait état de ces chiffres lors d'une rencontre avec le vice-ministre iranien des Alfaires étrangères, M. Ali Mohamad Becharati, précise l'agence iranienne IRNA.

Le vice-premier ministre a ajouté dans l'entretien avec le quotidien iranien que la guerre avait déjà causé pour 200 milliards de dollars de dégâts en Irak même. Le compte rendu fait par IRNA de l'interview ne donne pas d'autres détails. M. Saadoun Hamadi s'était rendu à Téhéran la semaine dernière pour transmettre la réponse de l'Irak'à une initiative de paix iranienne. Cité par M. Ali Mohamad Becharati, il avait alors déclaré au président iranien Ali Akbar Hachémi Rafsandjani que l'objectif des Etats-Unis et de leurs alliés était en fait d'annihiler l'Irak. -

O Sauvetage d'un pilote américain. - Le porte-parole américain à Ryad, le général Richard Neal, a annoncé lundi 18 février, que des hélicoptères alliés avaient secouru un pilote américain qui s'était éjecté de son chasseur F-16 à 60 kilomètres à l'intérieur des territoires sous contrôle irakien. Il a précisé que l'avion s'était écrasé au cours de combats. Les unités de récupération « ont établi que le pilote était indemne, puis elles ont organisé et exécuté un sauvetage à 60 kilomètres à l'intérieur du territoire ennemi », a dit le général FRANCOISE CHIPAUX | Neal. - (Reuler.)

# Des masques à gaz danois

refusés par Israël

COPENHAGUE

de notre correspondante

participent à la fois les marines

szoudienne, britannique et améri-

caine, se poursuit activement depuis le début du déploiement

L'USS Tripoli est l'un des quatre

porte-hélicoptères faisant partie

des trente et un navires qui se diri-gent vers le nord du Golfe dans la

quement, à propos duquel une évi-dente publicité, qui contraste sin-

gulièrement avec le secret observé par ailleurs, est faite.

Ces incidents risquent toutefois

de retarder cette option tant on souligne que, avant tout débarque-ment, au moins un chenal devrait être à peu près dégagé. Certains

experts militaires se montrent d'ailleurs sceptiques sur l'efficacité d'une opération amphibie, qui,

compte tenu de la configuration de la côte koweitienne et des défenses

qui y sont installées, risquerait d'être très meurtrière.

Même court, le temps de nou-

vezu donné à la diplomatic devrait

permettre aux stratèges militaires de peaufiner encore leur plan de

bataille, dans lequel l'élément de

Ce nouveau et sans doute der-

nier round diplomatique a cepen-dant créé ici un certain sentiment

de malaise dans la mesure où le

principal but recherché, au-delà de la libération du Koweit, reste la

chute du régime de Saddam Hus-

sein. C'est peut-être cette victoire que le président irakien se refuse

aujourd'hui à donner à ses enne-

mis, qui vivent dejà comme un

cauchemar secret la permanence de

son pouvoir, même affaibli.

surprise demeure primordial.

Le gouvernement danois, qui avait proposé aux autorités nnes de leur adresser 25 000 masques à gaz à l'intention des Palestiniens, a reçu un «non, merci» poli. L'ambassade de l'Etat hébreu à Copenhague a justifié ce refus en expliquant que le modèle danois des masques à gaz était ancien et ne repondait pas aux normes fixées en Israel.

Les Danois n'ont pas très bien compris... Ils ont même été un peu vexés car ces masques à gaz étaient exactement les mêmes que ceux qui avaient été envoyés, quinze jours aupa-ravant, en 45 000 exemplaires en Turquie où l'on s'en était déclaré fort satisfaits.

Les dirigeants danois ont mal-gré tout décidé de les faire parvenir aux Palestiniens, mais par le canal d'une organisation des Nations unies (UNWRA).

Une procédure qui n'est pas tout à fait la même puisque les masques à gaz proposés à Tel-Aviv auraient été seulement «prêtés» et en conséquence leur expédition n'aurait posé aucun problème juridique. En revanche, pour l'UNRWA, il

(Parlement danois), devra l'approuver, budget et règlement

La Suède et la Norvège avaient déjà envoyé, quelques jours auparavant, des masques à gaz aux Palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et les experts israéliens qui les avaient examinés les avaient également trouvés très inférieurs en qualité aux normes arrêtées en israel.

Selon certains techniciens, les Israéliens, paraît-il, craindraient que ces masques anciens ne résistent pas aux gaz extrêmement toxiques que M. Saddam Hussein aurait l'intention d'utiliser.

CAMILLE OLSEN

...

. : \*

15 541.00

-- - <del>---</del>-

بنيد تدنية الماد

عوصاء م

28

r 🕶 📆 🤞

7 to 12 ag

: - - - <del>- - - -</del>

المناه المستعلات

· 🛶

□ Uae aide danoise de 18 millions de dollars à la Grande-Bretaone. - Le Danemark a décidé d'octroyer une aide de 100 millions de couronnes (18 millions de dollars) à la Grande-Bretagne pour soutenir ses efforts dans la guerre du Golfe, mais a refusé toute assistance militaire, a-t-on appris, samedi 16 février, de source parlementaire à Copens'agira d'un don et le Folketing hague - (AFP.)

### Des détenus américains se portent volontaires pour combattre

Patriotes dans l'âme ou désireux d'échapper à la prison, des détenus d'une prison du Kentucky se sont portés volontaires pour aller servir dans le Golfe. «J'imagine qu'ils ont tous vu (le film) les Douze Salopards, a commenté le président du Bureau des remises en liberté sur parole, John Runda, Dans ce film, datant de 1967, douze soldats prisonniers se voient offrir la liberté s'ils acceptent de participer à une mission suicide lors de la Seconde guerre mondiale.

Environ vingt-cinq détenus, meurtre, ont proposé leurs services, a précisé M. Runda, en échange de leur libération. L'un d'entre eux, un réserviste, a d'ailleurs effectivement été appelé par l'armée pour combattre dans le Golfe. « Evidemment, il ne peut pas y aller», a commenté le porte parole.

∢Toute personne qui se trouve en prison et pense pouvoir y échapper en se randant au Proche-Orient se trompe tris- . tement, a pour sa part commenté un recruteur des marines. Les personnes coupebles de délit criminel ne sont généralement pas acceptées dans les forces armées. » -

# Où l'on reparle du « super-canon » irakien...

avait été averti à plusieurs reprises que des sociétés anglaises étaient impliquées dans la fabrication d'éléments d'un « super-canon » irakien. a-t-on appris lundi 18 février à la

Selon l'ingénieur britannique Christopher Crowley, qui a participé à ce projet de construction d'une pièce d'artillerie à très lonque portée (480 kilomètres), des

mises en garde avaient été adressées aux dirigeants britanniques par des employés de ces sociétés, des représentants des douanes et un député conservateur. Le projet avait été mis en œuvre par un Américain d'origine canadienne, George Bull, assassiné dans des conditions mystérieuses le 22 mars 1990 à

M. Crowley a également accusé des ministres jordaniens l'Irak via la Jordanie. - (AFP.)

ministère beloe de la défense d'avoir reçu des pots-de-vin pour fermer les veux sur l'exportation illégale de poudre destinée à ce super-canon, dont un exeml'Irak. Cet explosif spécial, produit par les Poudreries réunies

et un haut fonctionnaire du

plaire serait opérationnel près de la ville de Baiji, au centre de de Belgique, aurait été livré à

## Sur la base d'El Ahsa

# « Nous faisons notre part du boulot et nous la faisons bien »

affirment les pilotes de Jaguar français

de notre envoyé spécial Les aviateurs français font ce

RYAD

qu'on leur dit de faire avec le matériel mis à leur disposition. Et leur rôle, dans une éventuelle offensive terrestre, sera tout sauf secondaire. Après le général Ray-mond Germanos à Paris (le Monde du 19 février), c'est l'état-major de l'opération « Daguet » à Ryad qui a tenté, lundi 18 février, d'effacer le souvenir produit par les déclara-tions de deux pilotes qui avaient mis en cause la vétusté de leurs avions et la modicité de leur parti-cipation aux opérations (le Monde du 16 février).

Ainsi, c'est au général Claude Solanet, adjoint du général Michel Roquejeoffre, qu'il incombait de présenter l'exposé quotidien des forces armées françaises. Sans jamais désavouer sur le fond les critiques formulées par les pilotes, le général a rejeté sur le pouvoir politique la responsabilité de la définition des missions des avia-

### « Un avion un peu vienx»

Le général, qui a estimé les sorties françaises à environ « 5 % du total des sorties alliées», a affirmé que ce niveau d'engagement était « une décision politique. Les autori-tes françaises ont décidé que nous étions engagés à ce niveau-là. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus.»

« C'est vrai que le Jaguar est un avion un peu vieux et que son système est un peu rustique», a reconnu pour sa part un pilote qui participait au point de presse au côté du général Solanet. Compte tenu des missions dévolues aux aviateurs français, ce pilote a néanmoins estimé que ces appareils étaient adaptes. « On arrive à mettre nos bombes sinon directement au but, du moins suffisamment près », a-t-il ajouté.

« Même si les Jaguar sont anciens, ils font du bon travail et ils continueront à en saire », expliquait au même moment, à quelques centaines de kilomètres, le colonel Marc Amberg, « patron » de la base d'El Ahsa, qui recevait le pool des envoyés spéciaux. « Notre objectif n est pas de faire du bilan pour faire du bilan. Je ne regarde pas et la France devra se contenter de dans la soupe du voisin. Peut-être ramasser les miettes que nos alliès

qu'essectivement, nous suivons les rôle qui leur sera imparti en cas Américains, mais nous le faisons d'attaque terrestre. Et tout indique avec nos moyens. Il est inutile de que ce rôle devrait être difficile, dire « si i'avais tel ou tel matévoire périlleux. riel...», on a ce qu'on a, on fait ce qu'on fait, et il faut déjà le faire.

Au premier jour de la guerre, alors que quatre de leurs appareils avaient été touchés par les défenses Même si on ne représente qu'une petite partie du dispositif d'ensem-ble, on fait notre part du boulot, et au sol ennemies et un pilote blessé à la tête, ils avaient décidé, expli-que le colonel Amberg, de « chan-ger de tactique » afin de « préserver le potentiel ». En clair, les nou-velles procédures d'attaque ont on la fait bien. En comparaison avec les forces alliées, nous ne nous sentons pas ridicules, loin de là.» consisté à effectuer les vols à hante

Dès que les opérations s'engage-ront, leur nouvelle mission consistera notamment, a expliqué le général Solanet, à nettoyer le ter-rain devant les troupes du disposi-

tif « Daguet », ou « plus loin, dans la zone qui intéresse nos troupes». « Sans compler que nous pouvons aussi intervenir en dehors de cette zone», a tenu pour sa part à préciser le colonel Amberg.

En tout état de cause, il faudra bien, pour atteindre un maximum de précision sur un champ de bataille, où régnera la plus grande confusion, et notamment éviter de prendre pour cibles des objectifs « amis », se résoudre à voler à plus basse altitude tout en étant conscient du'on encourt ainsi davantage de risques. Les aviateurs français affirment aujourd'hui y

DANIEL SCHNEIDERMANN

## Le magazine américain « Forbes » juge l'armement français dépassé

**NEW-YORK** 

de notre correspondant

Préts à dayantage

de risques

Mais les aviateurs français, qui

estiment désormais avoir fait pas-

ser le message qu'ils souhaitaient

faire passer, se concentrent sur le

Pourquoi, lors de leurs attaques nériennes, les pilotes français utilisent-ils des Jaguar au lieu de Mirage 2000? Pour éviter que la marine américaine ne confonde la chasse française avec les mêmes appareils précédemment vendus par la France à l'Irak (1). Mais il y a plus grave que ce retour de bâton, affirme le magazine économique Forbes dans son édition à paraître le 4 mars, La guerre du Golfe démontre que la plupart des armements français sont dépassés et que ceux dont l'Irak dispose sont « heureusement de seconde catégorie » et en retard d'une génération par rapport aux meilleurs équipements utilisés par les Etats-Unis.

Cette guerre est le meilleur terrain d'expérimentation des matériels militaires dont on puisse rêver. Les équipements américains ont largement apporté la démonstration de leur supériorité dans cet exercice, indique le magazine des milieux d'affaires conservateurs, rapportant les propos d'un parlementaire français selon lesquels a les pays du Golfe seront équipes à l'avenir en matériels américains

américains voudront blen nous lais-

A l'appui de son analyse, passablement orientée, Forbes indique que l'Irak n'a procédé au lancement que d'un seul Exocet alors que tout le monde se souvient du succès de ce missile, de fabrication française, lors de la guerre des Malouines ou, plus récemment, à l'occasion de l'attaque irakienne dirigée en 1987 contre le navire américain Stark (et qualifiée ultérieurement par Bagdad de simple

### «L'Exocet a fait son temps»

A présent, affirme le magazine, ces missiles ne constituent plus une menace face aux systèmes de contrôle-radar dont est équipée la marine américaine, ce que confirme par ailleurs le succès remporté par un pilote saoudien lorsque, à bord de son F-15, il a abattu un chasseur irakien porteur de deux missiles de cette catégorie. « L'Exocet a fait son temps. Il est dépassé par les missiles GBU-15 fabriqués par Rockwell Inter-national et qui ont détruit de nom-breuses installations en Irak», écrit la

revue américaine. Par ailleurs, poursuit le bi-men-

suel, le Mirage F-1, qui constitue l'appareil de base de la chasse irakienne, a vingt ans d'âge et peut être assimilé au chasseur F-4 dont les Etats-Unis ont cessé la production il y a dix ans. Dassault Aviation travaille certes sur une nouvelle génération de chasseur, mais elle ne sera disponible que dans cinq ans aet ne sera guère en avance sur le F-16 de General Dynamics et le F-18 de McDonnell Douglas, si ce n'est par son prix, voisin de 100 millions de dollars par exemplaire, frais d'adap tation compris», affirme-t-il.

La France, dont le budget de la défense représente le dixième du budget militaire américain, s'est toujours livrée à une politique « agressive d'exportation » de ses matériels, mais l'industrie française de l'armement, créée par le général de Gaulle dans sa forme moderne et qui emploie 300 000 personnes, « est surdimensionnée » pour un pays de 24 millions de salariés dont le produit national brut représente le cinquième de celui des Etats-Unis, conclut le magazine.

SERGE MARTI (1) La France a vendu à l'Irak des Mirage F1, qui n'ont pas la même silhouette que le Mirage 2000. Elle n'a pas vendu de Mirage 2000 à l'Îrak.

condamnés pour voi et pour

Une « école française » de « couverture » de la guerre

### Les autorités saoudiennes contrôleront plus sévèrement les déplacements des journalistes

Les autorités saoudiennes ont publié, lundi 18 février, de nouvelles regles autorisant l'expulsion de journalistes qui s'approche-raient sans autorisation de la fron-tière du royaume avec le Kowett ou l'Irak. Ce règlement en six points a été adopté, selon le minis-tre saoudien de l'information. « parce que certains envoyés spé-ciaux ont circulé sans escorte dans des zones militaires ou interdites. Leur présence pouvait mettre en danger leur propre sécurité et celle des troupes alliées en attirant l'at-tention des soldais ennemis. Le refus de ces dispositions pourrait entraîner un retroit des carbitistes entraîner un retrait des accréditions des journalistes, voire leur

Les nouvelles règles restreignent encore l'accès au front des envoyés spéciaux qui partent en petit groupe – et sous contrôle -rejoindre les unités militaires.

Lundi dernier, trois cent journalistes internationaux, irrités de ne pas pouvoir aller en reportage à cause du « monopole» consenti à leurs confrères américains et britanniques, avaient menacé de s'y rendre par leurs propres monace. propres moyens. Ils avaient exigé un aménagement des règles régissant leurs déplacements avant mercredi, faute de quoi ils s'affirmaient prêts à défier les autorités militaires saoudiennes et

a Le sort des journalistes de CBS évoqué à Moscou. - MM. Mikhaïl Gorbatchev et Tarek Aziz ont évoqué également, lors de leur entretien, le sort des quatre journalistes américains de la chaîne CBS disparus en Irak. Selon le porte-parole de la présidence soviétique, le ministre irakien des affaires étrangères a promis de faire ce qui est en son pouvoir pour les retrouver. ~ (AP.)

 Démission du directeur du Prado, à Madrid. - M. Alfonso Perez Sanchez, directeur du musée du Prado de Madrid, a adressé sa démission au ministre de la culture, M. Jorge Semprun. [] entendait ainsi se solidariser avec deux hauts fonctionnaires du ministère, M. Jaime Brihuega, M. Juan Manuel Velasco, directeur du Livre, qui avaient du quitter leurs fonctions pour avoir exprimé publiquement leur hostilité à la politique du gouvernement de M. Felipe Gonzalez dans le conflit du Golfe.

Les récits et dépêches des envoyés spéciaux en Irak de toutes les grandes agences de presse internationales sont soumis à la censure préalable des autorités de Bandad, qui ancadrent » les journalistes. D'autre part, les services de presse das armées alliées stationnées en Arabie sacudite contrôlent la plupart des reportages diffusés par les chaînes de télévision occidentales et exigent notamment que les lieux de tournage ne soient pas indiqués avec précision. La censure militaire préalable n'est pas appliquée en Egypte ni en Jordanie. En Israël, elle existe, mais les autorités n'exigent pas de voir les articles transmission.

. 11.--

 $(1+1) L^{1/(4+\frac{1}{2})}$ 

. . . . .

100

 $g_{2^{k+1}}=g_{2^{k+1}}g_{2^{k+1}} + 2^{k+1/2}$ 

grant to the African

 $_{I=I(\sigma)}((I),\delta)$ 

### PROMO-LIVRE 9-16 rue Bonald 69007 LYON 72 73 10 58 l'entraînement par les annales

pour B.T.S. pochettes de sujets

- de 1984 à 1990. Culture générale
- Eco droit Cas Action Co.
- Cas. Comm. Intern.
- Cas Compta. Cas bureautique

# prêt à faciliter aux organes de presse écrite des séjours prolongés de vingt-quatre à trente-six heures au sein des unités, mais il avait avancé avec une certaine prudence,

l'épreuve de force qui a opposé, le 18 février, le ministère de la défense aux télévisions françaises. Une « école française » pourrait se dégager : la désigna-tion d'une dizaine de journalistes seuls habilités à suivre en permanence les opérations.

censure étaient au centre de

### RYAD de notre envoyé spécial

Faut-il montrer la guerre et son cortège d'horreurs, de moins en moins «chirurgicales» à mesure que se développera une éventuelle offensive terrestre? Faut-il que, chaque soir, tous les téléspecta-teurs français, y compris éventuel-lement les familles des intéressés, subissent de plein fouet la vision de corps mutilés ou carbonisés? Et sinon, à qui faire assumer ce qu'il faudra bien alors appeler la censure? A l'armée ou, solution plus audacieuse, aux journalistes eux-mêmes ?

Les réponses à ces questions, au moins aussi vieilles que le siècle, sont rien moins qu'évidentes. M. Pierre Joxe, qui a pris personnellement en charge le dossier, se les pose depuis son arrivée au ministère de la défense.

Elles sont au centre de l'épreuve de force qui, toute la journée du lundi 18 février, a opposé, sur place, le ministère de la défense aux représentants des télévisions françaises en Arabie saoudite – à défaut de leurs hiérarchies parisiennes, qui semblent jouer dans l'affaire un rôle modérateur - et ont conduit les envoyés spéciaux des télévisions à «boycotter» l'ar-mée française. La suspension de ce boycottage pour la journée de mardi ne doit pas faire illusion. En cas de déclenchement de la bataille terrestre, l'épreuve de sorce entre le gouvernement et les chaînes de télévision ne pourrait que se dur-

Au cours de son dernier séjour à Ryad, la semaine dernière, M. Joxe avait tâté le terrain auprès des envoyés spéciaux. Il s'était déclaré

arguant de la nécessité dans un premier temps de « tester la for-mule» pour vérifier que les unités étaient capables de supporter ces

### Un test pour M. Joxe

Avec un enthousiasme qui en surprit plus d'un, la hiérarchie militaire, à Ryad, emboîta le pas à son ministre et se montra même plus ouverte encore : l'armée était toute disposée à accueillir, dès lundi 18 février, huit journalistes (un par «type» de média) pour séjourner vingt-quatre heures dans les unités. En fait, il semble bien que les « patrons » de régiment, désert saoudien, soient souvent eux-mêmes demandeurs de repor-tages qui fassent connaître leur

C'est alors que M. Joxe imposa que les journalistes de télévision ainsi « immergés » viennent sans cadreur : on leur prêterait le concours des techniciens – mili-taires – de l'ECPA (Etablissement

cinématographique et photographique des armées). Après tout, les chaînes, depuis le début de la guerre, n'utilisent-elles pas couguerre, n'utilisent-elles pas cou-ramment des images de l'ECPA pour compléter leurs propres reportages? Mais des sujets « de complément» sont une chose, et la couverture de la bataille propre-ment dite en est une autre. Hurlement, donc, dans les états-majors des chaînes qui intervinrent auprès de M. Joxe. Et volte-face du minisde M. Joxe. Et volte-lace du minis-tre qui, pour gagner quelques jours, imposa que l'on en revienne à sa formule initiale du « test ». La volonté du ministre d'éviter aux familles de soldats, notamment, mais aussi – inutile de se le cacher – à l'opinion française tout entière, un déluge d'images traumatisantes, peut se comprendre. Pour autant, cette réticence à accepter les cadreurs au front est d'autant plus

étonnante que les militaires fran-çais à Ryad, croyant leur système définitivement accepté par le pou-voir politique, s'étaient préparés à faire signer à tous les journalistes candidats à ces «immersions» la promesse de soumettre leurs reportages à la censure militaire.

Cette fois, il n'aurait plus suffi. comme au cours du mois écoulé, de s'engager à ne pas disfuser de renseignements stratégiques ni

d'images attentatoires à la « dignité humaine ». Il se serait bel et bien agi d'une lecture ou d'un visionnage préalable des reportages, conformément au statut des correscomormement au statut des corres-pondants de guerre de 1944. On aurait peut-être pu filmer les cada-vres mais pas diffuser, au moins immédiatement, les images.

Ce système, après tout, était comparable à celui pratiqué par les journalistes américains dont tous les articles et reportages sont visés par l'armée avant diffusion ou publication Meir deux l'armée publication. Mais, dans l'entourage de M. Joxe, on affirmait hundi soir - les positions dans ce débat étant les positions dans ce décat étant mouvantes de jour en jour - ne pas vouloir s'aligner, en la matière, sur les Américains. Et, à mots cou-verts, on dégageait les grands traits de ce qui pourrait être une « une école française » de la « conver-ture » de la guerre.

### Une sélection

Il s'agirait de désigner parmi les journalistes, de façon si possible consensuelle, un tout petit nombre d'entre eux – une dizaine au grand maximum – qui, seuls, seralent habilités à suivre quasiment en permanence les unités combat-tantes, tous leurs confrères devant se contenter de séjours très brefs, de l'ordre d'une heure ou deux. Ces journalistes, soulignait-on,

devraient être choisis de préférence parmi les habitués de longue date des problèmes de défense. Faute d'un accord entre les reporters, indiquait-on encore au cabinet du ministre, tout le système serait annulé et la presse tout entière réduite à la portion congrue des visites éclair « à l'arrière de l'avertée de l'avant ».

Selon qu'on la considère avec bienveillance ou non cette proposi-tion encore non formulée de M. Joxe peut s'interpréter comme la manifestation d'une volonté de tout faire pour éviter la censure militaire ou bien comme une ten-tative particulièrement habile et sournoise de faire organiser et assumer l'autocensure par les jour-

Car si M. Joxe, encore recemment, a répété aux « patrons » de presse qu'il était hors de question pour lui de sélectionner autoritairement les journalistes admis au front, il paraît évident que cette tentation démange le ministre de la défense. Ainsi, alors que l'on aurait pu imaginer des formules de cooptation ou de tirage au sort, c'est le ministre de la défense en personne qui a nommément désigné nos deux confrères, chargés de « tester» la nouvelle formule de l'immersion dans les unités, des jour-nalistes du Parisien et de l'AFP.

Encore, à l'intérieur même du groupe des trois envoyés spéciaux de l'AFP à Ryad, tous trois dûment accrédités, le ministre a-t-il, de succroît, sélectionné l'heu-reux étu : le confrère choisi, en sus de ses qualités professionnelles, présente celle d'être capitaine de

Tout ce débat entretenu par la presse sur son propre rôle peut de revendications corporatistes. Mais la guerre peut réserver de tra-giques surprises. Confrontés à l'horreur, vaut-il mieux que les journalistes se taisent ou, même au risque de la censure, qu'ils continuent, jour après jour, à porter témoignage?



En concurrence avec les reporters de la télévision

# Les francs-tireurs de la photo face à la censure

Les reporters photographes, qui étaient au premier plan pendant la guerre du Vietnam, sont désormais éclipsés par la télévision qui alimente toutes les polémiques. Pour contourner la censure des pools, ils rivalisent d'astuces afin de rapporter les fameux « Fragonard », ces clichés qui prennent valeur de docu-

Le meilleur photographe de la guerre du Golfe s'appelle CNN. A la feible qualité d'image répond la force de l'émotion. VSD ne s'y est pas trompé qui, dans son numéro du 23 janvier, annonce en couver-ture « les premières photos du fronte et qui étale, sur plusieurs doubles pages, une multitude d'écrans TV empruntés à la chaîne américaine. A cet instant et pour tout le conflit. l'image et la polémique sont le fait de la télévision. « Tant mieux, commente le reporter et cinéaste Raymond Depardon, pour une fois, la photographie ne prend pas tous les coups. \*

Des coups, la photo en prend pourtant. «C'est dur, très dur. Abominable. 3 Venant d'un responsable de Sipa, une agence photographique réputée pour dénicher des clichés dans les situations les plus difficiles. la remarque en dit long sur les conditions de travail des photographes dans le Golfe. sion, peu d'images à se mettre sous la dent, un contrôle et une censure de tous les instants, la photographie de guerre, genre majeur s'il en est, n'est-elle ( train de perdre son prestige d'antan? Actuellement, comme l'explique Robert Pledge, directeur de l'agence Contact, «des photos, on an volt beaucoup, mais elles ne nous disent nen sur ce qui se

La photo, «vous l'avez ou vous ne l'avez pas ». Après un mois de « Fragonard », ce cáché qui devient ele » document, celui dont l'impact

Deut « raire tres mai». « C'est le syndrome Vietnam», expliquent en chœur les anciens du métier. Et de rappeler l'époque où le photographe dictait sa loi au cameraman. parcourait le front en hélicoptère, pour prendre ses plus belies photos. Le «syndrome Vietnam», ce sont aussi les documents emblématiques de la fin des années 60 qui ont fait exploser peu à peu l'opinion américaine : une petite fille napalmée hurle sa douleur et court nue, sur une mute du Sud-Vietnam; le chef de la police de Saigon fait sauter la tête d'un responsable présumé du Vietcong.

### Voleurs d'images

Ces images-là, les autorités militaires ne veulent plus les voir. C'est ainsi que la guerre des Malouines en 1982 a été verrouillée et qu'aucun photographe n'a pu accompagner les combattants américains lors de l'intervention à la Grenade en 1983. «Les afliés comme l'Irak veulent des images « Canada Dry», explique un responsable d'agence, des images qui ont la couleur de l'info, mais sans être de l'info. 1 Comme il est impossible de concilier une guerre ¢ propre » avec des clichés qui finissent souvent par devenir « sales », les militaires « encadrent» ces fameux « chiens de chasse, qui fourrent leur appareil partout et qu'il faut toujours suivre car ils sont généralement sur de bons coups», comme les décrit un reporter de presse écrite.

Plus légers que les équipes de télévision, les photographes sont donc plus séverement contrôlés. Ainsi, les reporters-photographes des agences Associated Press, Reuter et AFP sont pour le moment interdits à Bagdad d'où nous recevons pourrant quotidiennement des images télévisées. Dans la capitale irakienne toujours, le 19 janvier, trois photographes ont été molestés et retenus clusieurs heures nour cespionnage », yeux bandés et menottes aux poignets. Une méfiance qui n'étonne plus Robert pas parler avec les soldats, ne pas

muet, incontrôlable, mystérieux. Et eon utilisateur considéré comme un voleur d'images », explique-t-il. Côté alliés, le contrôle s'opère

par le biais des pools (groupes) qu'ils soient français, anglais et américain. Tolérable pour un sommet de chefs d'Etat, le pool impose des conditions de travail peu compatibles avec la liberté de l'œil dont le photographe a besoin. Les reporters connaissent bien ces pools : pendant la guerre Irak-Iran, ils les avaient baptisés «la guerre en autobus », un surnom moins pudique. «Ça dure trois heures, on prend un avion, on vous débarque en plein désert, explique Jean-Claude Coutausse, de l'agence Contact. Je me suis retrouvé face à des soldats de plomb. On nous les avait choisis propres, neufs, aseptisés. On nous offrait en pâture des militaires qui n'avaient rien d'humain. Alors qu'on savait qu'il y avait des camau poker, font la fête et boivent des couns. Mais ces atmosphères-là. on ne pourra jamais les saisir.»

### Respect des «règles du terrain»

Le pool américain est le plus convoité, car le plus opérationnel; or le photographe de guerre a soin, contrairement aux journalistes de presse écrite, d'être en première ligne pour prendre ses images. Mais seuls quelques l'agence Associated Press, Time. Newsweek - v ont accès ainsi que l'agence britannique Reuter. Mais l'Agence France Presse, troisième ence mondiale, en est écartée Elle a attaqué le Pentagone sur ce

Le pool américain est encore plus contraignant que le français, chacun des «élus» devant s'engager par signature à respecter les ground rules > (les règles du terrain) : ne donner aucune indication sur les lieux où l'on se trouve, ne photographier ni biessés ni cadavres, ne

dehors de ce que l'on vous montre, ne travailler qu'en négatif couleur (de moins bonne qualité que la diapositive). Surtout, les pellicules sont centralisées à Dharhan où la consure vise tous les tirages, avant d'inonder les journaux et magazines du monde entier avec la mention laconique de DOD (Department of Defense). Qui plus est. l'ambiance de ce pool est qualifiée de « détestable » par nombre d'observateurs, certains n'hésitant pas à dénoncer les rares photographes qui réussissent à se faufiler dans leurs rangs pour accéder aux premières

Ecartés du pool américain, les reporters de Sygma, Gamma et Sipa, les trois principales agences photographiques françaises - et mondiales, - ont dû «se démerder, comme à leur habitude », explique Claude Thierset de Sygma. A Dharhan et Ryad, tous les débrouillards de la photo qui travaillent hors des pools s'appellent les «FTP» ( «Fuck The Pool», c'est-à-dire cenc... ies pools »), sumom que Georges Mérilion, de Gamma, et Patrick Durand, de Sygma, ont inventé après avoir « grillé » la censure et le pool américain lors de la contre attaque alliée à Khafji, le 8 février. Les «FTP» sont une réponse au « carcan monstrueux du pool américain. A ceux que ca amuse de photographier les marines en train de se raser dans le *désert», expliq*ue Georges Mérillon, qui vient de recevoir le prestigieux premier prix du World Press pour son reportage. l'année demière, sur les troubles au Kosovo.

Avec les «FTP», ça passe ou ça casse. Ca casse lorsque des reporters de Sipa, refoulés aux portes de Rafji, ont contourné la ville en flammes mais sont restés ensablés quarante-hult heures. Ça passe lorsque Dominique Aubert (Syoma) a déjoué la censure israélienne avec une photo de départ de missile Patriot à Tel-Aviv : «Il n'y avait qu'une seule vue, placée à l'amorce du film développé, ils n'ont pes fait

set. Certains ont imaginé d'autres passages, tous surveillés par les Saoudiens, il faut avoir l'air américain, avec treillis US et cheveux très courts, un véhicule 4x4 avec tous les gadgets adéquats, et on arrive alors à sortir des villes ni vu ni connu», expliquent des repor-

Il n'en reste pas moins que les images produites restent ∉ terriblement pauvres», reconnaît Robert Pledge. « Au déclenchement du conflit, quand il n'y avait aucune image. l'accent était mis sur la modernité du matériel militaire et l'entraînement des troupes. On nous téléphonait : « Faites-nous de l'action | Des avions qui décollent | > Moi, je n'appelle pas ça une couverture des événements, mais de la propagande... > Les magazines. principaux acheteurs de photographies, vont dans le même sens : «Nous sommes pessimistes car il n'y a pas plus inconciliable que photo et censure», explique-t-on à Paris-Match qui a dû illustrer son premier numéro de « querre » avec des photos d'archives et qui, à cause des pools, éprouve des difficultés à trouver des images exclusives, qui constituent pourtant une des bases du marché.

Beaucoup de photographes espèrent retrouver leur liberté de ton en cas d'attaque terrestre. «Il y aura d'énormes brèches; à nous d'en profiter, explique Georges Mérillon, les grosses pointures américaines n'attendent d'ailleurs que ca pour envoyer balader leur pool a D'autres pensent que les Américains «verrouilleront» jusqu'au bout, tant ils redoutent l'impact sur l'opinion de photos de cadavres américains. Mais tous sont d'accord pour dire que des bonnes photos «existent déià. C'est après la guerre qu'on les

MICHEL GUERRIN

manifeste dans les cercles politiques tunisiens devant l'imminence des combats terrestres dans le Golfe. On craint, semblet-il, que les réactions populaires, qui s'expriment déjà avec passion depuis un mois, prennent davantage d'ampleur et soient exploitées par les islamistes r des désordres.

de notre correspondant L'inquiétude des milieux politiques serait à l'origine du remplacement, à la tête du ministère de l'intérieur, de M. Abdehemid Escheikh, par le ministre de la défense, M. Abdallah Kallel (le Monde du 19 février). Toutefois, la formule selon laquelle M. Kallel cumulerait pendant un temps la direction des deux ministères, afin que soient concentrés sous la même autorité tous les services de sécurité, ne paraît pas finalement devoir être retenue. Un nouveau ministre de la défense

Au Maroc, les partis et les syndicats

de l'opposition, rassemblés dans un

«comité national de solidarité avec le

peuple irakien», ont protesté, lundi

18 février, contre l'interdiction de la

manifestation qu'ils entendaient orga-

niser, dimanche 24 février, à Casa-

blanca. Sans aller jusqu'à affirmer

qu'elle bravera cette mesure qui, selon

elle, place le gouvernement « dans une

mauvaise posture», l'opposition

affirme que « le neuple marocain

refuse toutes les formes d'oppression qui visent à le priver de ses droits à

En Algérie, la compagnie aérienne

nationale a indiqué, lundi, qu'elle

pourrait être désigné très rapide-ment, M. Kallel se consacrant exclusivement à ses nouvelles fonctions, dans lesquelles il sera assisté du général Ali Seriati, nommé, lundi 18 février, directeur général

Vingt-quatre heures après son

annonce, le départ de M. Escheikh du ministère de l'intérieur est généralement considéré dans les milieux politiques comme un limogeage. On reprocherait à M. Escheikh - dout l'attitude politique n'est pas mise en cause - un certain laxisme dans l'octroi d'autorisations pour les marches de soutien à l'Irak, dont il se confirme que certaines, en province, ont dégénéré sous l'impulsion de groupes islamistes. L'escalade de la violence, que semble avoir choisie depuis quelque temps ces mêmes groupes, y compris hors de tout rassemblement populaire, n'aurait pas non plus plaidé en sa faveur.

Le pouvoir qui, jusqu'ici, sem-blait vouloir laisser s'exprimer la rue à condition que ce soit dans le calme, est-il en train de réviser sa stratégie? Il est permis de le penser si l'on se réfère aux propos qu'a

après l'annonce faite par Egyptair de

l'interruption de ses liaisons avec l'Al-

gérie, pour protester contre le saccage

de ses locaux, vendredi, lors d'une

manifestation pro-irakienne dans les

A Tunis, le ministre espagnol des

affaires étrangères, M. Francisco Fer-

nandez Ordonez, achevant sa tournée

au Maghreb, a souligné la nécessité

d'un renforcement des relations entre

les pays de l'Europe du sud (Italie, France, Espagne et Portugal) et ceux

de l'Union du Maghreb arabe. Selon M. Ordonez, il existe une « certaine

préoccupation que le phénomène isla

miste ne se traduise, dans certains

pays du Maghreb, par des actes terro-

L'opposition marocaine proteste

contre l'interdiction de manifester

du Caire. Cette décision survient n'y ait un danger d'instabilité s.

rues d'Alger.

tenus M. Kallel, lors de son instal-lation dans ses nouvelles fonctions. « Autant nous nous engageons à intensifier notre action préventive », a-t-ii déclaré, « autant nous veillons à ce que l'appareil de sécurité pour-suive sa mission en réprimant tout abus sans hésitation et avec toute la fermeté requise, afin de ne laisser à quiconque la moindre occasion de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays. »

Faisant allusion à l'attaque d'un bureau du Rassemblement constitutionnel démocratique à Tunis, le nonveau ministre s'est montré particulièrement menaçant à l'égard de ces « extrêmistes, dont l'intention évidente est de s'en prendre au régime et de provoquer troubles et désordres dans le pays ». Cette agression – sans précédent, – a suscité une vive désapprobation dans l'opinion. L'un des dirigeants du mouvement islamiste Ennahdha, Me Abdelfettah Mourou, s'en est désolidarisé. « Ces faits sont inacceptables, surtout pour des islamistes, a-t-il déclaré. Nous sommes contre la violence, nous sommes un parti politique et ce qui s'est produit n'est pas de la politique » .

En dépit des dénégations de Me Mourou, le mouvement Ennahdha, mettant à profit l'effervescence causée par la guerre, a-t-il décidé de s'engager dans une nouvelle phase de l'affrontement qui l'oppose depuis longtemps au régime? S'agit-il, comme on veut le croire dans les milieux proches du pouvoir, des derniers soubresauts de ce mouvement, déjà divisé par la crise du Golse et privé de ses cadres - dont les plus actifs sont sous les verrous? Est-ce le résultat des appeis à la révolte que le chef d'Ennahdha, M. Rachid Ghannouchi, lance fréquemment depuis Alger, où il est réfugié la plupart du temps? Quoi qu'il en soit, les méthodes terroristes employées depuis quelques jours paraissent être plus propices à une réaction de rejet de la part des Tunisiens qu'au recrutement de nouveaux

# En Inde, M. Chandra Shekhar est désormais un chef de gouvernement en sursis

La décision de mettre fin au ravitaillement en carburant des avions américains sur le territoire indien a été prise dans une grande confusion, ce qui a contribué à cristalliser la crise politique. La présentation du budget est repoussée et les jours du gouvernement de M. Chandra Shekhar semblent désormais comptés.

**NEW-DELHI** de notre correspondant « Ceci est un gros mensonge, M. Chandra Shekhar! » : ce titre de l'éditorial du Herald, journal du parti du Congrès-I de M. Rajiv Gandhi, donne le ton. Le reste est à l'avenant : « la nouvelle, malheu-reuse et dangereuse dimension » du premier ministre, ses capacités « extrémement douteuses », son e ignorance impardonnable», bref, ajoute le Herald, M. Chandra She-khar est devenu « un poids mort pour la nation, pour les partis qui le soutiennent et même pour son pro-pre parti ». De multiples raisons sont avancées pour justifier cette ire du principal parti de la majo-rité gouvernementale, dont le soutien est indispensable au premier ministre (1). Mais c'est le dernier incident, lié à la question du ravitaillement des avions militaires. américains sur le sol indien, qui a mis le feu aux poudres.

Après avoir annoncé, dimanche sa décision de mettre fin à ces ravitaillements, le premier ministre s'est contredit à au moins deux reprises le lendemain (le Monde du 19 février). La presse du mardi 19 février publie en première page une photo d'un C-58 Galaxy de l'US Air Force sur l'aéroport de Bombay, ravitaillé en carburant lundi matin, soit de nombreuses heures après que M. Chandra Shekhar ait annoncé la suspension de cette autorisation. Le premier ministre s'est livré à une laborieuse explication selon laquelle ces avions, pour être militaires, n'étaient pas pour autant

Une « neutralité bienveillante » à l'égard de Bagdad

Le Yémen reconnaît les torts de l'Irak

n'avaient sans doute pas reçu les nouvelles instructions.

M. Gandhi, pour qui ces opérations de ravitaillement constituent une « honte » pour l'Inde, a manifestement décidé d'en faire un prétexte pour lancer une nouvelle - et pent-être décisive - offensive con-tre un premier ministre qu'il ne supporte plus. Le président du Congrès-I s'était rallié à la candidature de M. Chandra Shekhar au poste de premier ministre, en novembre 1990, pour deux rai sons : en provoquant une scission au sein du Janata Dal, le parti de l'ancien premier ministre V. P. Singh, M. Chandra Shekhar avait été l'instrument de sa chute. A l'époque, d'autre part, M. Gandhi ne voulait pas reprendre si vite la direction du gouvernement, qu'il avait quittée en perdant les tions générales de novembre 1989. Le Congrès avait alors choisi le soutien sans participation au gou-vernement de M. Chandra Shekhar, lui laissant en quelque sorte la responsabilité et l'impopularité d'une situation économique diffi-

> Un budget provisoire

M. Gandhi a maintenant réalisé que cette attitude ne lui rapportait aucun bénéfice politique, au contraire. Le Congrès est jugé seul responsable de la politique gouver-nementale et de ses errements, et, bien que l'influencant, il n'a pas vraiment les moyens de conduire. D'où la crise actuelle. La question du ravitaillement des avions américains est symptomatique : comme tous les partis, le Congrès est préoccupé par le poids du vote musulman en cas d'élections anticipées. Même s'il ne souhaite pas que celles-ci aient lieu, il est obligé de s'y préparer. Or, la communauté musulmane a manifesté son hostilité au ravitaillement des avions américains en route vers le Golfe vers le Golfe.

M. Chandra Shekhar n'a, de son côté, d'autre choix que celui de faire le gros dos. Devant l'ultima-MICHEL DEURE que les fonctionnaires concernés renoncer au ravitaillement des compte 513 sièges

nant les pieds ». Ce n'est pas la seule concession à laquelle il est contraint. Gardant à l'esprit la perspective de retourner devant les électeurs, M. Gandhi est préoccupé par l'effet désastreux que le budget va avoir dans l'opinion. La crise du Golse aidant, il est impératif que l'Inde obtienne un nouveau et important prêt du Fonds monétaire international. Cette fois-ci, le FMI exige un sérieux programme de rigueur. Le budget, qui devait être examiné par le Parlement dès le 21 février, doit nécessairement comporter des mesures impopuLA GLERR

14 ()-1

M. Gandhi estime que ce n'est pas le moment. Cédant à un nouvel ultimatum du Congrès, le premier ministre a donc annonce, lundi, que la discussion budgétaire est repoussée de « quelques mois ». En attendant, le Parlement se prononcera sur un budget provisoire gager des dépenses pour une période de trois ou quatre mois. D'ici là, une issue aura été trouvée à la crise politique. D'ores et déjà, de nombreuses consultations sont engagées avec le président de l'Union indienne, M. Venkataraman, sur les données constitutionnelles de la crise. Si le Congrès retire son soutien au gouvernement, un premier ministre soutenu par 54 députés a-t-il l'autorité morale et politique de provoquer la dissolution du Parlement, dont M. Gandhi ne veut surtout pas?

Si M. Venkataraman répond par la négative, peut-il purement et simplement remplacer M. Chandra Shekhar par M. Gandhi? La question, de toute façon, n'est plus de savoir si le premier ministre devra quitter le pouvoir, mais de quel

LAURENT ZECCHINI

(1) Le parti du premier ministre, le rata Dal (S), regroupe 54 députés au

Après avoir quitté Paris

### L'ambassadeur d'Irak qualifie d'« irresponsable » l'attitude de la France

L'ambassadeur d'Irak en France, M. Abdei Razzal Al Hachemi, a quitté Paris pour Bagdad, lundi 18 février, à la suite de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, officiellement noti-

Avant son départ, M. Al Hachemi a estimé que, « même si la paix était imminente, la France risque de perdre sur les deux tableaux, du côté irakien et du côté de tous les pays arabes ». De passage à Amman, le diplomate irakien a qualifié la position de la France et des autres Etats occiden-taux de « regrettable et irresponsable, en particulier à l'égard de la cause palestinienne». L'ambassadeur d'Irak en Italie, M. Al Basri, a quitté Rome le même jour. - (AFP. UPI.)



Le Monde ARTS et SPECTACLES

mais s'insurge contre l'« intransigeance » des Etats-Unis Le Yémen avait accueilli avec enthousiasme l'initiative de paix irakienne de la semaine demière

et, sans attendre les discussions soviéto-irakiennes à Moscou, son président. M. Ali Abdallah Saleh, avait téléphoné à plusieurs chefs d'États arabes frères, même aux présidents Moubarak et Assad, pour leur demander d'assumer leurs responsabilités dans « cette phase critique de l'histoire arabe » et exercer leur influence afin de « sauver la paix dans le Golfe » et « mettre fin à l'agression contre le pays frère d'Irak ». SANAA

de notre envoyé spécial La radio et la télévision consacrent une bonne partie de leurs bulletins d'informations à cet « événement historique » et les éditorialistes de la presse stigmatisent ceux qui, en refusant les proposi-tions de Bagdad, démontrent qu'ils sont pour la poursuite de la guerre « pour détruire l'Irak et imposer l'hégémonie des Etats-Unis dans le Golie ».

Nous recevant dans son bureau du ministère des affaires étrangères, M. Abelkarim El Iriani, chef de la diplomatie de Sanaa, affirme tout de go que, si « l'Irak a toujours èté disposé à négocier son retrait du Koweit », « il n'a jamais affirmé qu'il était prêt à le faire sans condi-tions ». Très proche du président Ali Abdaliah Saleh, dont il est, dit-on, un des conseillers les plus écoutés, M. Iriani n'a jamais occulté le fait que l'occupation de Koweit est à l'origine de la crise actuelle. « Le Yèmen, souligne-t-il, a, dès le début, condamné l'occupation du Koweit et l'usage de la force pour régler les litiges frontaliers. » cet object Mais, ajoute-t-il, avant que la crise atteint ».

n'éclate, le 2 août, « nous avons fait preuve de beaucoup de sympathie à l'égard de la thèse de Bagdad – que les Koweitiens n'ont jamais voulu comprendre - selon laquelle un débouché vers les eaux internatio-nales, outre le Chatt-al-Arab, constitue, pour la survie de l'Irak, une nécessité absolue».

On affirme dans les milieux bien informés de Sanaa que, lors d'un séjour à Bagdad, M. Iriani a demandé avec insistance au président Saddam Hussein d'accepter de se retirer de l'émirat, afin de permettre un dénouement pacifique de la crise. A ce propos, le chef de la diplomatie yéménite rappelle que son pays a voté la résolution du Conseil de sécurité condamnant l'annexion du Koweit par l'Irak. En ce qui concerne la dernière proposition de paix irakienne, il répète à plusieurs reprises : « Demander la reddition inconditionnelle de l'Irak, sans que soient résolus en même temps les problèmes qui ont abouti à l'occupation de l'émirat, n'aura qu'un seul résultat : la continuation de la guerre. » Pour M. Iriani, l'Irak n'a pas l'intention de capituler, mais souhaite tout simplement négocier. Et la récente initiative de M. Saddam Hussein définit les « conditions irakiennes pour une telle

« L'objectif des Américains n'a pas encore été atteint »

La réponse des Américains et de leurs alliés, dit-il, a toujours été : « Capitulez sans conditions ou bien c'est la guerre. C'est là l'unique alternative qui, jusqu'à présent, était offerte à l'Irak». En réalité, ajoute-t-il, « Les Américains et leurs alliés veulent la destruction de l'armée trakienne. Le rejet de l'ini-tiative de paix de Bagdad ne peut donc s'expliquer que par le fait que cet objectif n'a pas encore été Cela dit, M. Iriani souligne que, malgré le fait que la politique du Yémen n'est pas alignée sur l'Irak (a Nous n'avons violé aucune des résolutions votées par les Nations unies »), son pays subit durement cette crise (« nous sommes punis pour avoir adopté, dès le début de la crise, une position politique indé-pendante »). Il en veut à la presse occidentale, notamment américaine, qu'il accuse de s'être transformée en une presse « digne des pays du tiers-monde », c'est-à-dire obéissant aux directives d'un centre unique, d'ignorer délibérément «la position de neutralité» du Yémen et de parler d'un « axe Bagdad-Sanaa». «Je le répète : nous n'avons conclu aucune alliance militaire ou autre avec l'Irak, avant ou après le début de la crise. Il est vrai que nous entretenons des relations d'amitié avec Bagdad, mais nous le faisons également avec d'autres pays. Et nous sommes prêts à étendre cette amitié à tous ceux qui sont prêts à l'accepter»,

> Premiers signes de lassitude

«Le malheur du Yémen, estime, pour sa part, un bon observateur, c'est qu'il a eu la malchance de faire partie du Conseil de sécurité au moment où la crise a éclaté. L'ardeur déployée à la tribune des Nations unies par M. Achtal, le représentant du Yèmen, à défendre une solution pacifique du conflit a été interprétée comme un aligne-ment sur les thèses irakiennes. » D'autres parient, à ce propos, de « neutralité bienveillante », ce qui paraît plus conforme à la réalité. La situation à Sanaa rappelle d'ailleurs, à bien des égards, celle qui prévant à Amman. Avec des manifestations quasi-quotidiennes en faveur de l'Irak, plus ou moins contrôlées par les autorités.

A Sanaa, cependant, une cer-

taine lassitude commence à appa-raître au sein de la population. Celle-ci, d'ailleurs, ne fait preuve d'aucune hostilité à l'égard des rares étrangers qui sont encore demeurés au Yémen, ce qui est

loin d'être le cas en Jordanie. Les relations d'amitié du Yémen avec Bagdad, explique M. Iriani, ne datent pas du conflit actuel mais remontent au début des années 40. Les rapports entre les deux pays, ajoute-t-il, ont été depuis an bean fixe et ont atteint leur apogée au cours de la guerre irano-irakienne, lorsque, avant l'unification, le Yemen du Nord a cté le seul pays arabe à avoir participé à la guerre contre l'Iran, en envoyant une brigade de mille cinq cents soldats sur le front. « Cette brigade symbolique, souligne-t-il, brigade symbolique, souligne-t-il, était relevée tous les trois mois, ce qui fait que près de trente mille soldats du Yemen du Nord ont pris part à la première guerre du Golfe, aux côtés de l'Irak».

L'attitude de l'ancien Yémen du Sud a été plus réservée à l'égard de l'Irak; mais maintenant que l'unité est devenue un fait irréversible, neuf mois après l'accord d'Aden faisant du Yémen un seul Etat, il n'y a plus désormais de voix discordantes. L'Irak a d'ailleurs beaucoup fait, après l'unité, pour facili-ter la mise en place des institutions unitaires du nouvel Etat, dont le but manifeste était de le rendre capable de s'opposer aux menées de l'Arabie saoudite, qui n'a pas accepté de gaieté de cœur la création d'un Etat fort de douze millions Chabitants à sa frontière méridionale,

> Plus d'un million de rapatriés

L'Arabie saoudite constitue. pour la plupart des Yéménites, le principal adversaire du nouvel État unifié. En bon diplomate, M. Iriani évite cependant de mettre nommé-

ment en cause la monarchie wah-habite mais ne peut s'empêcher d'évoquer le drame de plus d'un million de citoyens yéménites, chassés d'Arabie saoudite à la suite de mesures d'intimidation, dans le but de déstabiliser la nouvelle république unifiée en exacerbant ses difficultés économiques. « Le Yémen, dit-il, n'a jamais lésé les intérêts militaires, politiques et économiques des pays membres de l'alliance anti-irakienne. Cependant. il est regrettable de constater que certains, parmi ces derniers, ont infligé au Yèmen de sévères pertes économiques, qui ne pourront être compensées qu'après de longues et nombreuses années. » Une allusion à la «guerre économique» déclenchée par Ryad, les Etats-Unis et certains pays occidentaux contre le Yémen. Ce dernier a beau respecter l'embargo imposé par les Etats-Unis à son « ami irakien », il est lui-même soumis à un embargo qui n'ose pas dire son nom et dont le but inavoué est de l'amener à rési-

M. Iriani s'en prend à la presse saoudienne qui, dit-il, parle à iongueur de colonnes d'une « conspiralion jordano-irako-yéménite s, qui aurait pour objectif de « dépecer » l'Arabie saoudite. « une manière comme une autre de justifier les torts qu'ils nous ont causés ». D'ailleurs, ajoute-t-il, « plus il devient clair au monde entier que ces accusations sont sans fondement, plus les journaux saoudiens deviennent séroces dans leurs attaques ».

De l'avis géneral, cette campagne systématique de dénigrement de la part de l'Arabic saoudite, ainsi que l'expulsion d'un million de travailleurs yéménites, ont eu le résultat contraire de l'effet escompté et ont affaibli considérablement, en le discréditant, le lobby politico-militaire pro-saoudien qui, pendant de longues années, faisait la pluie et le beau temps au nord du Yemen.

JEAN GUEYRAS



# LA GUERRE DU GOLFE

Les attentats à travers le monde

## Comment a été démantelé un réseau irakien à Bangkok

Avec un intérêt tout particulier, les services spéciaux thatlandais apprirent, en octobre 1990, la nomination de M. Muzir Darie-Razoki au poste d'attaché commercial adjoint irakien à Bangkok. Trois mois plus tôt, en effet, le même Razoki avait été, en compagnie de vingt-trois de ses collègues, prié de quitter les Etats-Unis pour, bien sûr, « menées incompatibles » avec sa mission officielle. Dès son arrivée dans la capitale thallandaise, il fut donc l'objet d'une surveillance aussi efficace que discrète.

Sa première erreur fut sans doute de s'installer dans une maison jouxtant celle de M. Salim Nashi Al-Jiboyru, en principe troisième secrétaire d'ambassade, en réalité responsable en Thaffande depuis un en de la Moukhabarat, la police secrète irakienne. Les deux hommes adoptèrent, dès le départ, un profil haut. Salim se déplaçait le plus souvent dans une voiture de sport rouge. Tous deux visitaient avec assiduité les quartiers fréquentés par la communaute arabe locale. Ils ne regardaient pas à la dépense, mais commirent, cependant, l'imprudence de laisser derrière eux quelques ardoises.

A peine installé, Razoki est rejoint par une première équipe dépêchée par Bagdad. « Equipe classique, explique une source proche de la police, composée d'un organisateur, véritable professionnel secondé par un agent plus jeune, mais ne connaissant de l'opération que les grandes lignes. J Le cerveau : un certain Mahmoud A. Mohamad, expert en explosifs, instructeur dans un camp de formation de guérilla en írak, un proche d'Abou Nidal. Une seconde équipe arrive à la veille du Jour de l'an, nantie de passeports jordaniens. Le responsable, Radi A. Shamari, est

un ami de Razoki. Quelques jours plus tard, affirme la police, des explosifs sont transférés de la chancellene iraklenne au domicile de Razoki. La guerre du Golfe éclate alors. Deux jours plus tard, le 19 janvier, le département d'Etat américain met en garde les autorités locales contre le possibilité d'attentats à Bang-

### Dénoncé par des belles de muit

Des membres des deux équipes se rendent réquilèrement à l'ambassade d'Irak. De nombreux coups de téléphone ne passent pas non plus inapercus. Prudent, Salim utilise de préférence des cabines publiques. Mais, avec ses compagnons, il a pris l'habitude de sortir en compagnie de jeunes Thallandaises, des professionnelles, devant lesquelles il se vante souvent d'âtre un homme important et parle beaucoup trop. Il finira par être dénoncé par ces belies de nuit.

A leur arrivée, Mahmoud et ses assistants se présentent comme des hommes d'affaires. lis louent plusieurs chambres à Bangkok et à Pattaya, la station balnéaire proche de la capitale. € Peu d'hommes d'affaires louent des chambres au mois sans les occuper», remarquera plus tard un policier. Les agents irakiens prennent contact avec la Babyion Trading Company, qui, depuis des mois, sert de couverture aux activités de la Moukhabarat en Thailande.

A la mi-janvier, après une série d'échanges avec les services de renseignement de pays occidentaux, les Thailandais passent à l'action. L'armée patrouille les rues et assure, de facon très visible, la protection de quatre ambassades : Etats-Unis. Grande-Bretagne, Israël et Australie. Salim confie à son amie du moment que tout cela gêne beaucoup ses plans. « il était de

nius en olus déprimé», dira plus tard cette dernière aux enquêteurs. La 21 janvier, Salim et Razoki sont informés qu'ils doivent quitter le territoire thailandals. Expulsés le lendemain vers la Malaisie, qui les renvole vers Bangkok, ils sont embarqués en direction de l'Iran, via

Avant de partir, ils tentent de

brûler dans leur jardin des piles de documents, mais s'y prennent mal. La police retrouve des listes de noms, de cibles, des informations inespérées, et, dans la cuisine de Razoki, on découvre des traces d'explosifs. Les quatre agents, qui ne disposent pas de passeports diplometiques, sont arrêtés et longuement interrogés. Les deux chefs d'équipe persistent à se présenter comme des hommes d'affaires mais se contredisent. Entre-temps, le responsable de la Babylon Trading Company s'est évanoui dans la nature. Mais ses deux assistants - qui avoueront n'avoir reçu qu'un entraînement de trente-cing jours seulement d'entraînement au Proche-Orient après avoir été recrutés par un certain George Abou - finissent par beaucoup parler. Ils sont expulsés, tout comme un mystérieux homme d'affaires, un de plus aux multiples passeports. Mais ces agents, faute de pays d'accueil, sont toujours détenus à Bangkok par les services d'immigration.

Le tout petit monde de véritables hommes d'affaires de Bangkok a refusé de se laisser utiliser par ces agents. Les services spéciaux thailandais ont fait savoir à ces résidents que, si par malheur une bombe venait à exploser dans la capitale - ou ailieurs dans le pays, - on serait obligé de vérifier les livres de comptes des entreprises ditigées par des Irakiens. Le message est bien passé. Jusqu'à présent, Bangkok est resté

**JACQUES BEKAERT** 

### LIBAN

### L'ambassade de France a une nouvelle fois été visée par un attentat à l'explosif

BEYROUTH

de notre correspondant

L'ambassade de France, rue Clemenceau, et une banque libanaise liée aux capitaux du Golfe, la Lebanon and Gulf Bank, ont été la cible d'attentats, lundi 18 février à Beyrouth-Ouest, secteur musulman de la capitale. Touchée par des éclats, une fillette a perdu un œil et sept autres passants ont été légèrement blessés. Les soldats syriens qui contrôlent le secteur ont tiré sur une des voitures transportant les auteurs supposés de l'attentat mais sans l'atteindre.

C'est la deuxième fois que l'ambassade de France est visée depuis le début des hostilités dans le Golfe. L'explosion de lundi, qui n'a pas provoqué de dommages majeurs aux bâtiments, était sept fois plus puissante que la première.

Vingt attentats ont été commis au Liban contre des institutions

qui semblent avoir été choisies en signe de représailles contre la guerre du Golfe. Aucun n'a été revendiqué. Outre l'ambassade de France, celle d'Italie ainsi que des centres culturels et des banques françaises, britanniques ou de pays du Golfe ont été visés. A chaque fois, les dégâts matériels ont été peu importants, du moins selon les normes libanaises.

**LUCIEN GEORGE** 

Rodriguez revendique un attentat anti-américain à Santiago-du-Chili. - L'attentat à la roquette commis samedi 16 février à Santiago-du-Chili contre la résidence des gardes de sécurité de l'ambassade américaine (le Monde du 19 février) a été revendiqué lundi par le Front patriotique Manuel Rodriguez, un groupe d'extrême-gauche chilien. «Le FPMR a exécuté cette opération anti-impérialiste et nous continuerons à attaquer des objectifs américains, a expliqué une semme à une agence de presse. Nous rejetons les nouvelles ingérences de l'impérialisme dans le tiers monde». Une roquette anti-char tirée

de la rue s'était écrasée samedi sans

exploser dans la résidence des gardes

de sécurité au moment où les marines

Le Front patriotique Manuel

Pour protester contre la guerre

## Un ieune Américain s'est immolé par le feu

s'immolant par le feu dans le centre de la ville universitaire d'Amherst (Massachusetts), pour protester, semble-t-il, contre la guerre du Golfe, d'après la police locale. Agé d'un vingtaine d'années, il portait une pancarte sur laquelle était écrit *e Paix* » et s'est aspergé d'un liquide inflammable avant de

Le Monde

ARTS ET SPECTACLES

Un jeune homme s'est donné mattre le feu à ses vêtements à la mort, lundi 18 février, en l'aide d'allumettes. Plusieurs passants ont tente d'éteindre le feu avec leurs manteaux, mais, quand un policier a réussi à en venir à bout avec un extincteur, l'homme était déjà mort. On ignore encore si la victime était un étudiant. Cette petite ville du Massachusetts avait déjà été le théatre de manifestations d'hostilités à la guerre du Golfe. - (AFP, AP.)



# **AMÉRIQUES**

COLOMBIE: l'explosion d'une voiture piégée

### L'attentat de Medellin a été revendiqué par des tueurs du cartel de la drogue

voiture piégée de la Macarena, à Medellin, qui a fait samedi vingt-deux morts et cent soixante-seize blessés, selon un dernier bilan.

Les tueurs ont affirmé aux diffé-Les tueurs ont affirmé aux différentes radios que leur action visait la police, en représailles d'opérations policières dirigées contre leurs dirigeants. En janvier, la police avait abattu à Medellin Juan Diego Prisco et à Rio Negro, à 30 kilomètres au nord est de Medellin, Armando Prisco Lopera. Elle avait capturé également plusieurs chefs de la bande, ce qui avait fait dire à la police que la bande était exterminée bande était exterminée.

Le chef des forces de l'ordre de Medellin, le colonel José Ernesto Ferrero, avait accusé directement dimanche les narco-trafiquants du cartel de Medellin d'être responsables de l'attentat meurtrier de samedi soir.

Par ailleurs, les trois techniciens français, détenus par la guérilla depuis le 18 janvier, ont demandé l'intervention des autorités colombiennes et françaises en vue de leur prompte libération dans un message enregistré, daté du 30 janvier et par-venu lundi à l'AFP. Les trois techniciens ont été enlevés par l'ELN (Armée de libération nationale, marxiste nationaliste) lors d'une attaque contre un chantier de la compagnie

La bande de « los Priscos», tueurs française Spie-Capag à Zaragoza (500 au service du cartel de la drogue de Pablo Escobar, a revendiqué lundi 18 février, auprès de plusieurs stations de radio de Medellin, le massacre à la voiture niésée de la Macarena. À et Pierre Tarasuig, cinquante ans, tra-vaillant tous trois pour Spie-Capag, indiquent à leur famille qu'ils sont bien traités et en bonne santé. Dans un texte joint à la cassette, la guérilla indique de son côté qu'elle espère que «le gouvernement français et la com-pagnie (Spie-Capag) tiendront compte de ses exigences pour la libération» des trois Français.

Le gouvernement colombien s'est en outre félicité lundi de «*l'attitude* positive» des guérilleros de l'Armée de libération nationale et des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), qui ont accepté de discuter avec les autorités d'un éventuel cessez-le-feu. Le ministre de l'intérieur, Humberto de la Calle, a indiqué que le gouvernement était disposé à entamer des discussions avec la coordination de ces deux mouvements et d'une fraction dissidente de l'Armée populaire de libération (EPL), en s'engageant à ne pas organiser d'opéra-tions militaires à l'endroit où le dialo-gue se déroulera. Les négociations devraient débuter dans la commune de La Uribe (sud-est du pays) puis se tenir à l'étranger, dans un « pays ami» d'Amérique centrale, mais aucune date n'a encore été fixée. -

### Selon M. Fidel Castro

### Cuba doit se préparer à « la pire des situations économiques »

Cuba doit se préparer à «la pire des situations économiques », a averti M. Fidel Castro, dimanche 17 février, en concluant les débats de l'assemblée provinciale du Parti communiste, à Santiago de Cuba, dans l'est de l'île. «Aujourd'hui, le camp socialiste a disparu. l'Union soviétique a été en danger de se dés-intégrer, mais nous continuons de l'avant » a déclaré le dirigeant cubain, cité par l'agence officielle

« Nous devons gagner du temps dans cette première étape de période spéciale et nous préparer pour la deuxième et troisième étape» a-t-il affirmé. Lancée à la suite de l'effondrement du camp socialiste est-européen et des difficultés de l'Union soviétique, la première étape de cette toute une série de mesures d'économies d'énergie et par le lancement d'un plan alimentaire destiné à assu-

La troisième étape se définit par l'instauration d'une économie de guerre en temps de paix. « Plutôt la mort que de renoncer au socialisme, à

l'indépendance», a conclu Fidel Castro. Le socialisme serait d'ailleurs compromis à Cuba par la délinquance et la corruption, si l'on en croit un sociologue de l'Académie des sciences cubaine, M. Fernando Barral. Dans un rapport commandé par le ministère de l'intérieur, ce sociologue attire l'attention des autorités sur le développement d'une « deuxième économie » illégale qui, selon lui, gagne du terrain dans toutes les couches de la société de

Son rapport, daté d'avril 1990 et

anguel l'AFP vient d'avoir accès,

note une imbrication de la petite délinquance avec la corruption de personnes occupant des fonctions dans le système. « Le groupe margide fonctionnaires corrompus et celle d'intermédiaires et commercants illégaux, qui ont des intérêts antagonistes à la Révolution, constituent un grand groupe social à haut risque», d'où pourrait surgir «un mouvement politique spontané d'un considérable potentiel explosif contre-révolutionnaire » conclut le rapport. - (AFP.)

### **EL SALVADOR**

### La guérilla a attaqué le siège de l'état-major de l'armée

Un sous-officier a été tué et huit personnes ont été blessées, lundi 18 février, dans l'attaque du siège de l'état-major de l'armée à San Salvador par un commando du Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN, guérilla de gauche). Quatre véhicules ont été touchés, dont deux complètement détruits, par cinq roquettes RPG-7 tirées d'une distance de quelque 400 mètres, selon le ministre de la défense, le général René Emilio Ponce, qui a précisé que l'attaque survenue à 12 h 50 locales (18 h 50 GMT) avait provoqué la mort d'un sergent, blessé un soldat et sept employés.

Une des roquettes a atteint un local proche des bureaux du colone Mauricio Vargas, chef adjoint de l'état-major. Des éclats de roquette ont par ailleurs endommagé d'autres édifices du complexe militaire qui abrite, outre l'état-major, le ministère de la défense et l'école militaire, dans le sud-ouest de la capitale.

Selon le général Ponce, les roquettes utilisées sont de fabrication industrielle et non artisanale comme lors des précédentes atta-ques du FMLN. C'est la quatrième attaque des guérilleros du FMLN contre les installations de l'état-major depuis le début de la guerre civile qui a fait 72 000 morts en onze ans. Le général Ponce a er outre estimé que l'action du FMLN avait pour « objectif politique de faire obstacle aux négociations et aux élections (législatives et munici-pales du 10 mars prochain)». Une délégation du FMLN doit rencontrer des représentants du gouverne-ment salvadorien, mardi au Costa-Rica, pour poursuivre les négociations en vue d'un cessez-le-feu, qui ont débuté en avril dernier sous l'égide de l'ONU. - (AFP.)

 BRÉSIL : deux propriétaires terriens inculpés pour le meurtre d'un syndicaliste. - Deux frères ont été inculpés, lundi 18 février, pour le meurtre du dirigeant syndicaliste Jose Helio da Silva, conseiller du syndicat des ouvriers agricoles de Palamares, dans l'Etat de Pernambouc. Ce dernier a été tué par balles en décembre, pendant le procès des assassins de Chico Mendes, président du syndicat des exploitants d'hévéas, lui-même assassiné en 1988. Romilda Brandao, propriétaire de deux plantations de canne à sucre, est accusé d'avoir ordonné l'assassinat de da Silva, que son frère Edinaldo Soares Brandao aurait exécuté. -

' Erratum. - Une erreur de transmission a fait écrire à Marcel Niedergang, dans son article sur la visite du président équatorien en France, M. Borja (le Monde du 19 (évrier), «transindien» au lieu de «transandin» et «vallée indienne» au lieu de «vallée

## **ASIE**

CORÉE DU SUD : à la suite d'un scandale financier

# Le président Roh Tae-woo a remanié son gouvernement

de notre correspondant

Un scandale politico-foncier a contraint, lundi 18 février, le prési-dent Roh Tae-woo à remplacer deux de ses ministres chargés des affaires économiques ainsi que son secrétaire pour les affaires administratives. Le maire de Séoul a également démissionné. Samedi dernier, neuf personnes, dont cinq parlementaires et un conseiller du président, avaient été arrêtées pour avoir reçu des pots-de-vin dans ce qui apparaît être la plus grave affaire de corruption depuis l'arrivée au pouvoir de M. Roh

Le ministre de la planification, qui a rang de vice-premier ministre, M. Lee Seung-yoon, a été rem-placé par M. Choi Gak-kyu, ancien ministre du commerce et de l'in-dustrie et président de la commis-sion politique du parti au pouvoir. Le gouvernement a accepté sa démission mais nié qu'il soit mêlé an scandale. En revanche, son vice-ministre, M. Lee Jin-sul, qui avait en tutelle le ministère de la construction, paraît bien être impliqué. Le maire de la capitale, M. Park Seh-jik, qui avait été nommé il y a deux mois après avoir dirigé le comité d'organisation des Jeux olympiques de Séoul,

aurait pour sa part accordé des passe-droits au promoteur Hanbo Housing Development Co. Hanho est le trente-neuvième

groupe industriel coréen. Son préident a été arrêté. Hanbo avait acquis des terrains dans le sud de la tentaculaire ville de Séoul, où vit plus d'un quart de la population de la Corée du Sud. Pour mener à bien ses projets, il avait versé 1,4 million de dollars en pots-de-vin à des parlementaires et à des hauts fonctionnaires. L'un des députés arrêtés, M. Lee Wonbac, membre du parti d'opposition pour la paix et la démocratie (PPD), dont le chef est M. Kim Dae-jung, a mis en cause le chef de l'Etat en personne : il affirme que, selon le président de Hanbo, celui-ci était au courant de l'af-

Ce scandale ne peut qu'aggraver le sentiment de malaise et de frustration qui prévant depuis des mois dans la population. La libéralisation entamée depuis 1988 s'est traduite par un affairisme et une corruption rampante dont souffrent les petites gens et la classe moyenne. C'est notamment le cas pour les logements, en raison de la pénurie et de loyers inabordables pour un salaire moyen.

L'affaire renforcera la méfiance que les Sud-Coréens nourrissent à l'égard de leurs représentants qui viennent, quant à eux, de voter un accroissement de 29,4 % de leurs allocations. Elle intervient juste après un autre scandale : la semaine dernière, trois parlementaires ont été arrêtés pour avoir demandé, et obtenu, 100 000 dollars de l'Association des constructeurs automobiles pour une supposée étude du marché américain Cette perte de confiance dans les institutions et en ceux qui les représentent pourrait avoir des conséquences sur l'issue des élections locales de mars, les premières depuis trente ans.

PHILIPPE PONS

□ PAKISTAN : Lapidation publique. - Un Pakistanais accusé d'avoir violé une jeune semme a été lapidé à mort par des chefs tribaux devant des milliers de per-sonnes, lundi 18 février, comme le prévoit la loi islamique en vigueur dans le pays depuis 1979. La police a amené l'homme, Bahadar Khan, sur un terrain situé dans la région de la passe de Khyber. Là, on lui a lancé des pierres jusqu'à ce qu'il décède, a rapporté le journal The Nation, L'homme avait été reconnu coupable par un tribunal. - (AP.)

Irak des Etats-Unis

khar est désormi

aent en sursis

### GRANDE-BRETAGNE: les attentats dans des gares de Londres

# L'IRA s'attaque de nouveau à des lieux publics

républicaine irlandaise pouvaient se vanter, lundi 18 février, d'avoir réussi ce que l'aviation allemande n'avait pas pu accomplir pendant le Blitz de l'hiver 1940-1941 : paralyser toutes les gares de Londres. Un premier attentat vers 4 heures du matin à la gare de Paddington était destiné à servir de « signal ». Il n'a fait que des dégâts matériels. Mais le second, à 7 h 45, dans le hall central de la gare Victoria, au moment où arrivent les passagers des trains de banlieue, a été meurtrier. Un homme d'une trentaine d'années a été tué et quarante-trois personnes ont été blessées, dont plusieurs grièvement. LONDRES

de notre correspondant

L'IRA a revendiqué ces attentats comme elle le fait habituellement par un communiqué diffusé à Dublin. L'organisation républiavoir pris au sérieux l'avertissement constitué par la bombe de Paddington, qui avait été suivi par un appel téléphonique. A 7 heures du matin, un homme se réclamant de l'IRA avait téléphoné au centre des transports londoniens et exploser quarante-cinq minutes plus tard dans toutes les gares de

Scotland Yard avait alors décidé de procéder à des fouilles mais de ne pas faire évacuer les gares. Ce n'est qu'après l'explosion de Victoquart d'heure, toutes les gares de la capitale. Les reproches adressés presse populaire, sont un peu contradictoires. On les accuse



d'avoir fait preuve de laxisme après l'avertissement de l'IRA, et d'avoir réagi ensuite de façon excessive en interdisant pendant plusieurs heures l'accès à toutes les gares, ce qui a créé un chaos énorme et rendu la vie très difficile à environ un million de passagers.

M. George Churchill-Coleman, chef de la brigade antiterroriste de Scotland Yard, a répliqué vivement à ces critiques. Il estime que le message téléphonique de l'IRA; à 7 heures du matin, était « voloi tairement vague». Il était suivi d'un mot de passe qui n'avait jamais encore été utilisé par l'osganisation irlandaise. Le nombre d'alertes à la bombe fictives étant considérable : vingt-neuf pour la seule journée de vendredi dernier, la police a donc décidé de passer

La bombe avait été déposée dans une corbeille à papiers, au milieu du hall de la gare Victoria, près d'une filiale de la chaîne de librai-ries W. H. Smith. Un passager qui se trouvait à proximité a été tué sur le coup. Sur les quarante-trois essés, une douzzine ont été sévèrement atteints par des éclats de métal provenant probablement de la corbeille elle-même. Une jeune femme a dû être amputée d'un pied. Une autre passagère a eu la jambe arrachée.

## «L'oxygène de la publicité»

Le hall, tel qu'il a été montré à la télévision, a été dévasté. Dans les premières minutes qui ont suivi l'explosion, des passagers erraient dans la gare en état de choc. le visage en sang. Une des premières mesures prises par British Rail a été d'enlever toutes les corbeilles à papiers de la gare Victoria. Ce sera gares. Les consignes automatiques pourraient être également suppri-

Le gouvernement a décidé de ne pas faire de déclaration aux Communes sur cette affaire, afin de pri-ver l'IRA de l'a oxygène de la publicité » selon l'expression sou-vent employée par M= Thatcher dans des occasions de ce genre. Le leader travailliste, M. Neil Kinnock, a approuvé cette attitude. Le consensus entre la majorité et l'op-position est traditionnel face à IRA, mais il atteint actuellemen des proportions plus grandes encore en raison de la volonté du dirigeant travailliste de ne pas se démarquer du premier ministre à propos de la guerre du Goife.

Les attentats avengles en Angle-terre même étaient fréquents dans les années 70. L'IRA posait alors régulièrement des bombes dans des gares on des pubs. Mais l'organisation avait changé de stratégie après l'at-tentat coutre le grand magasin Har-rods en décembre 1983 qui avait fait six morts et de très nombreux bles-sés. L'IRA n'avait depuis cette date attaqué que des « cibles » militaires ou politiques telles que des casemes ou des bâtiments supposés symboli-ser le pouvoir britannique, comme la Bourse de Londres ou le Carlton Club, un établissement fréquenté par les parlementaires conservateurs.

En visant à nouveau des lieux publics, l'IRA transporte en Angie-terre les méthodes qu'elle applique en Irlande du Nord. Les alertes à la bombe, fausses ou réelles, font partie de la vie quotidienne à Beifast. Elles sont encore plus nombreuses le vendredi lorsque de nombreux habitants vont faire leurs achats. La police est alors inondée d'appels et doit vérifier d'innombrables objets suspects. Quelques-uns d'entre eux seulemen sont des bombes, mais l'habitude a été prise en Irlande du Nord de pren-

**DOMINIQUE DHOMBRES** 

### **EN BREF**

☐ BELGIQUE : condamnation par la Cour européeane des droits de l'homme dans une affaire d'expulsion. – La Cour européenne des droits de l'homme a condamné, lundi 18 février, la Belgique pour violation du droit au respect de la sortissant marocain expulsé du pays en 1984. Condamné à vingtsix mois d'emprisonnement pour vingt-deux infractions, notamment pour vols, recels et coups volontaires, M. Abderrahman Moustaquim, vingt-sept ans, avait été contraint de quitter la Belgique, où il résidait depuis 1965. Dans son arrêt, la Cour de Strasbourg a estime que l'expulsion a « gravement perturbé » le requérant, portant ainsi « atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ». Les magistrats européens ont alloué à M. Moustaquim une indemnité de 100 000 francs belges

pour dommage moral. - (AFP.) allemagne : M. Erich Honecker a quitté le service de car-diologie de l'hôpital militaire soviétique de Beelitz. - L'ancien numéro un est-allemand, M. Erich Honecker, a quitté le service de cardiologie de l'hôpital militaire soviétique de Beelitz, près de Potsdam, où il était soigné depuis le 3 avril 1990. Il est cependant resté dans l'établissement, ce qui lui per-met d'échapper au mandat d'arrêt émis le 30 novembre 1990, par la justice allemande. - (AFP.)

□ MONACO: défaite du maire sortaut. -- La liste du maire sortant de Monaco, M. Jean-Louis Médecin, l'Action communale, a été battue, dimanche soir 17 février au second tour des élections communales au profit de la liste Pour l'évolution communale conduite par M™ Anne-Marie Campora.

La liste de M. Médecin, maire sans interruption de Monaco depuis 1971, était en ballottage favorable le 9 février à l'issue du premier tour. Dimanche, la tendance s'est renversée, les huit conseillers restants à élire au second tour sur les quinze, l'ayant été sur la liste de M. Campora, l'ancien adjoint de M. Médecin.

□ ANDORRE : élection du nouveau syndic général. - Le conseil général des vallées, parlement de la Principauté d'Andorre, a élu, vendredi 15 février, un nouveau syndic général (président), M. Albert Gelabert, en remplacement de M. Josep Maria Beal, qui avait quitté ses fonctions le 21 janvier pour raison de santé.

URSS: la tension dans les Républiques périphériques

### • Un Lituanien succombe à ses blessures

## • L'armée intervient en Géorgie

Un Lituanien de cinquante ans, blesse dans la nuit du 12 au 13 janvier lors de l'assant de la tour de la télévision de Vilnius par les troupes soviétiques, est mort de ses blessures, à l'hôpital, lundi 18 février, a annoncé l'agence indépendante Balt-fax. Ce décès porte à seize le nombre de victimes de cette opération de l'armée soviétique.

Le président lituanien, M. Vytautas Landsbergis, s'est pour sa part déclaré « profondément décus par l'attitude des trois ministres des affaires étrangères de la CEE qui viennent de rencontrer M. Gorbat-chev à Moscou. Dans un entretien accordé à une radio néerlandaise, M. Landsbergis a estimé que la CEE ne devrait envisager une reprise de son aide à l'URSS, gelée après les sanglants événements de Vilnius et Riga, que lorsque les troupes soviétiques se seraient retirées des pays baltes. Pour l'heure, l'armée contrôle toujours les bâtiments qu'elle a occu-

pés de force en janvier. En Géorgie, l'armée soviétique est intervenue hundi, à l'aide de chars et de blindés, pour prendre d'assaut une base d'une organisation paramilitaire indépendantiste géorgienne, la milice des Mkhedrioni (cavaliers), dans les environs de Tbilissi. Deux soldats coups de feu qui ont suivi l'assaut.

Le chef des Michedrioni, M. Djaba l'osseliani, a ensuite accusé le présikhourdia, d'être à l'origine de cette intervention et a annoncé que sa milice se transformait en parti politique. « Bien que certains de nos cavaliers alent été désarmés, nous allons continuer notre combat, a-t-il dit devant un rassemblement de deux mille personnes. «A partir d'aujourd'hui, nous nous proclamons parti politique pour lutter contre le fas-

ROUMANIE : le contrôle du gouvernement sur les médias

### Suppression des tribunes politiques à la télévision

de notre correspondent .

Malgré de vives protestations, la télévision roumaine a supprimé, pour des raisons « techniques », à partir de lundi 18 février, les émissions « Points de vue», qui permettaient aux partis politiques d'opposition d'avoir librement accès à des médias étroitement contrôlés par le pouvoir. Les programmes dans les langues des minorités nationales, notamment en hongrois, ont été réduits ou transférés sur le second canal, qui n'est pas capté en Transylvanie; c'est pourtant là que vit l'essentiel de la minorité hongroise (2,5 millions d'habitants), qui a massivement voté pour l'Union démocratique des Magyars (UDMR,

opposition) en juin dernier. M. Emanuel Valeriu, directeur général de la télévision, a expliqué lors d'un entretien au Monde et à l'AFP qu'une réduction du temps d'antenne de 15 % (cent soixante-dix a cent quarante-sept heures par semaine), qui touche d'autres émis-sions, était nécessaire car «les équipements de la télévision étaient prévusi pour cinquante heures par semaine » et que la technique était à bout de souffie après les augmentations de programme consécutives à la révolution. Selon M. Valeriu, la direction de la télévision a choisi de supprimer les quatre heures d'émissions politiques lors desquelles «les partis d'opposition n'expliquaient pas leur politique mais attaqualent le gouvernement, le prési-dent, et même la télévision et d'autres institutions » - car «elles n'intères-

saient pas les téléspectateurs». Le porte-parole du gouvernement, M. Bogdan Baltazar, a affirmé, lors d'une conférence de presse très largement retransmise par la télévision. que la disparition de «Points de vue» affectait surtout le gouvernement, qui a besoin d'expliquer sa politique économique... Cependant, nons a expliqué le directeur de la télévision, le temps d'antenne pour les émissions

Outre « Points de vue», les émissions «Devant la nation» où le président et le premier ministre intervonaient une fois par mois, oat elles aussi été supprintées, mais, a présié M. Valeriu, « ils pourront s'exprimer s'ils le souhaitent ».

L'Alliance civique (opposition extraparlementaire), la Convention pour la démocratie (opposition parle-mentaire), l'Union démocratique des Magyars et l'Association des journalistes ont dénoncé ces mesures comme «antidémocratiques». Le mois dernier, l'opposition avait fernonsables de la télévision lors de la présentation du rapport sur les événements de juin à Bucarest, jugeant qu'en interrompant volontairement les programmes lors des troubles du 13 juin 1990, ils avaient artificielle ment créé une atmosphère de drame et provoqué l'intervention des mineurs dans la capitale. La télévision roumaine n'avait alors diffusé aucune image des violences des mineurs pour « des raisons techni-

JEAN-BAPTISTE NAUDET

### BULGARIE

Tensions dans les zones

à population turque

Les tensions entre la minorité tur-

que et les nationalistes bulgares à Kardjali, dans le sad de la Bulgarie, se sont aggravées, fundi 18 février,

après la décision gouvernementale d'autoriser l'enseignement facultatif de la langue turque à partir du

Les écoles ont été fermées, les parents bulgares refusant d'y envoyer

### Durcissement du mouvement étudiant

La police albanaise a encerclé. lundi 18 février, l'aniversité de Tirana, où quelque 630 étudiants et ants ont entamé une grève de la faim pour appuyer leurs revendications, ont indiqué des responsables du Parti démocratique (opposition). Les protestataires, qui se sont bar-

ALBANIE

ricadés dans la cantine universitaire, demandent que l'université, qui porte le nom de l'ancien leader stalinien, Enver Hoxha, soit débaptisée; ils réclament aussi l'abandon des cours d'« endoctrinement politique » et l'amélioration de leurs conditions de vie. Lundi, ils ont allongé la liste de leurs revendications, exigeant désormais la démission de plusieurs membres du gouvernement et hauts fonctionnaires. - (AFP, Reuter, UPI.) | à plusieurs reprises. - (AFP, UPI.)

leurs enfants ou empêchant les enfants innes de s'y rendre, selon des militants turcs. Une foule s'est rassemblée dans les rues pour attendre l'arrivée d'une délégation officielle de

le mars.

Sofia dépêchée sur place pour enquêter. La petite ville de Kardjali, où les Bulgares non-tures sont minoritaires, a été le théâtre de tensions ethniques

### BIBLIOGRAPHIE

### Bouleversements à l'Est

tion française public une sorte d'état des lieux dans les pays de l'Est, URSS comprise. Le crâ 1989-1990 de cette publication est évidemment d'une tonalité un peu particulière et on comprendra que les anteurs aient jugé bon de l'intituler « Bouleversements à l'Est »; Ces bouleversements se sont à ce point précipités que, de pays en pays, les faits vout parfois plus vite ou'il n'est possible de les enregistrer et, compte tenu des délais de fabrication, les chronologies - qui contribuent à faire de cet ouvrage

Chaque année, la Documenta- un très précieux instrument de travail - n'ont guère pu être établies au-delà de l'automne 1990

C'est assez pour que, après les journées de libération et d'enthousiasme, Thomas Schreiber, dans son introduction, puisse parler de l'inquiétude qui, un peu partout, s'est instaurée et, citant la Croix, de « désenchantement et morosité ».

➤ La Documentation française. « Notes et études documentaires », « Bouleversements à l'Est. 1989-1990 », sous la direction de Thomas Schreiber et Françoise Barry, 327 p., 80 F.

# **AFRIQUE**

CAP-VERT: une première en Afrique

# Le chef de l'opposition élu président

Avant même que les résultats complets et définitifs de l'élection présidentielle, organisée dimanche 17 février, ne soient enregistrés (le Monde du 20 février), tout le monde en connaissait la conséquence, quelques heures seulement après la ciòture du scrutin. En remportant la majorité dans cinq des neuf îles habitées de l'archipel – dont les trois premières sont les plus peuplées du pays. - le chef de file de l'opposition. M. Antonio Mascarenhas Monteiro, était assuré de la victoire

Le président sortant, M. Aristides Pereira, a d'ailleurs, dès lundi matin, reconnu sa défaite, qu'il a dit accepter « avec sérénité et modestie», avant de saluer le « président élu» et lui souhaiter « beaucoup de succès » à la tête du pays. C'est la première fois, au Cap-Vert, qu'était organisée une élection présidentielle pluraliste. C'est aussi et surtout la première fois, en Afrique, qu'un



licence de droit et un poste d'assistant chargé de recherches, au centre interuniversitaire de droit public Ses activités universitaires ne l'empêcheront pas de rejoindre les rangs du Parti africain de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC) et de participer à la lutte de libération nationale de 1969 à 1971, date à laquelle il rompt avec le PAIGC « pour divergence idéologique avec la direction du parti».

De retour au pays deux ans après l'indépendance (1975), il exerce les fonctions de secrétaire général de l'assemblée nationale populaire, puis celle de juge à la cour suprême, qu'il présidera par la suite de 1980 à 1990. C'est à ce titre qu'il participera, notamment, à la conférence ministérielle de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), qui a éla-

dirigeant de l'opposition arrive au pouvoir par le moyen des urnes. Juriste de formation, M. Monteiro, Lisbonne puis à Combra, au Portugal, avant de se réfugier en Belgique. en 1967, pour éviter d'être incorporé dans l'armée coloniale portu-

quarante-sept ans, a étudié le droit à

gaise. C'est à l'université catholique gaise. C'est à l'université catholique boré la Charte africaine des droits de Louvain qu'il obtiendra sa de l'homme et des peuples. – (AFP.)

### AFRIQUE DU SUD : après l'accord entre le gouvernement et l'ANC sur l'abandon de la lutte armée Les extrémistes se rebiffent

**JOHANNESBURG** 

de notre correspondant

Le récent accord sur l'abandon de la lutte armée, signé par le Congrès national africain (ANC) et le gouvernement (Le Monde daté 17-18 février), suscite des remous, à l'extrême gauche comme à l'extrême

A gauche de l'échiquier politique, le Congrès panafricaniste (PAC) a

LIBYE : visite du président tcha dien. - L'agence libyenne JANA a annoncé que le président tchadien, M. Idriss Déby, est arrivé, lundi 18 février, à Benghazi, dans le nord de la Libye, pour une visite officielle de deux jours. M. Idriss Déby, au pouvoir depuis décembre, est le premier chef d'Etat tchadien a être recu officiellement en Libye depuis la fin des affrontements entre les deux pays, il y a trois ans. Il a rencontré dès son arrivée le colonel Mouammar Kadhafi. - (AFP, Reuter.)

dénoncé le rapprochement entre l'ANC et le pouvoir en annonçant qu'il remettait à plus tard la « conférence du front patriotique », décidée d'un commun accord lors de la ren-contre avec l'ANC, le 4 février.

Le secrétaire général du PAC, M. Benny Alexander, a appelé l'ANC, lundi 18 février, à revenir sur sa décision de participer à « une conférence de tous les partis avec le gouvernement et d'autres organisations ». Seion M. Alexander, l'accord ANC-gouvernement signifie que «le processus de changement restera bien calé dans la main du pouvoir blanc ». En jouant sur les mots à partir du slogan traditionnel du PAC « Un colon, une balle », M. Alexander a estimé que « sans élections, la solu-tion de la balle ne pouvait pas être

Le secrétaire général du PAC a encore reproché à l'accord de ne prévoir que « la libération de prisonniers politiques et le retour d'exilés membres de l'ANC ». M. Alexander a rappelé qu'un membre du gouver-nement avait affirmé qu'il serait nécessaire que le PAC participe au

processus des négociations avant que ses membres emprisonnés ne soient libérés, « ce qui constitue un chantage politique inacceptable», a-t-il estimé. A l'extrême droite, le chef de

> demandé à ses commandos de ne pas se dissondre. «La décision de la branche armée de l'ANC de suspendre sa lutte armée n'a rien à voir avec les commandos de l'AWB», a déclaré, lundi, M. Terreblanche, sanglé dans son uniforme beige marqué symbole rappelant la croix gammée. « Les militaires de l'ANC voulaient renverser le gouvernement tandis que l'AWB n'a fondé ses commandos que dans un esprit d'autoprotection», a-t-il précisé. M. Jaap Marais, le responsable du HNP, un autre parti d'extrême droite, a accusé, lundi, le président Frederik De Klerk d' « abandonner les Afrikaners » et de « considérer leur langue comme négociable dans le cadre

l'AWB, M. Eugene Terreblanche, a

d'une nouvelle Afrique du Sud ». FREDERIC FRITSCHER



# Les dirigeants du Front national et du Parti communiste ne sont pas suivis par leurs sympathisants

La préfecture de police de Paris a interdit, lundi soir 18 février, le défilé contre la guerre du Golfe que les paci-fistes de «l'Appel des 75 » voulaient organiser, mardi, à partir de la place de la République. Le Front national tiendra pour sa part une réunion publique intitulée « Gloire à l'armée ! Non aux socialistes! », vendredi à la Mutualité, en présence de M. Jean-Marie Le Pen. Toutefois, qu'il s'agisse des communistes ou de l'extrême droite, une série de sondages montre qu'un décalage existe actuellement entre les électeurs et les

Marie Republication

vient en Géorgie

es tribunes polition

M. Jean-Marie Le Pen s'est présenté pendant longtemps comme une contre-référence dans le débat politique. Sur nombre de sujets, les partis et leurs dirigeants, à droite comme à gauche, étaient appelés à réagir et à se situer par rapport au président du Front national et à ses options. Le verbe outrancier de son chef de file tirant le meilleur profit des grands moyens de com-munication, le mouvement d'extrême droite occupait ainsi, plus importante que celle de son strict poids électoral.

Les débuts de la crise du Golfe n'avaient pas enrayé cette mécani-que. Induigent avec M. Saddam Hussein à la suite de l'invasion du Koweit mais sévere avec M. Francois Mitterrand à cause de l'engagement de la France aux côtés des États-Unis, M. Le Pen s'était, comme à son habitude, délibéré-ment mis en marge de la classe politique. Il avait poussé le bouchon un peu loin en proposant d'entériner l'annexion de l'émirat par Bagdad, en refusant de recon-naître la condition d'otage aux ressortissants étrangers retenus en

Irak, puis en multipliant les démarches auprès du dictateur pour tenter de tirer un profit poli-tique de la libération de quelques dizaines de ces otages.

M. Le Pen voulait alors se don-ner la stature d'un homme d'Etat. Dès la fin août, toutefois, il appa-raissait, dans les enquêtes d'opinion, que son électorat manifestait son trouble, et même son incom-préhension (le Monde daté 26-27 août). Prolixe avant le 17 janvier, le président du Front national est devenu discret depuis D'une opposition farouche à l'in-tervention militaire française dans le Golfe, il est passé – phase active oblige – à un soutien affectif aux soldats de l'opération « Daguet », qui, à en croire ses déclarations d'avant-guerre, sont dotés d'un équipement dont la vétusté n'a d'égale que l'inefficacité. M. Le Pen se retrouve ainsi dans une position de grand écart qui le met mal à l'aise. Un autre dirigeant du Front national reconnaît même que son parti adopte aujourd'hui un « profil bas » contraire à la nature de son chef.

### Grand écart

Cette difficulté de M. Le Pen à trouver un discours juste et une position originale trouve une tra-duction dans une série de six sondages effectués par BVA depuis le début janvier. Ces enquêtes révè-lent que les sympathisants du Front national, comme la plupart des autres Français, persistent, eux aussi, dans leur approbation des décisions de M. Mitterrand sur le Golfe. Le taux d'approbation le plus bas (50 %) a été atteint le 26 janvier et le taux le plus élevé (75 %) figure dans la dernière vague, réalisée les 16 et 17 février auprès de neuf cent quarante-six

Compte tenu de la faiblesse de l'effectif d'extrême droite dans chiffres avec précaution, mais ils manifestent tout de même un décage important entre la position de M. Le Pen et le sentiment de son électorat, lequel ne semble pas croire, comme le soutenait récemment le président du Front national au « Club de la presse d'Europe 1-Libération », que M. Mitterrand conduit cette guerre dans un intérêt personnel afin d'entrer dans l'Histoire.

Coincé entre un pacifisme qu'il rejette – « Je suis très troublé, je l'avoue, de voir que dans la guerre du Golfe la position de notre Front

communistes et de leurs satellites », écrivait un lecteur dans un récent numéro de National-Hebdo, que dirige M. Roland Gaucher, membre du bureau politique - et un attachement visceral à l'armée, sans pour autant être à l'initiative de la création de comités de soutien aux soldats dans laquelle s'investit le RPR, le mouvement d'extrême droite se rassure en affirmant que ces sondages ne porteut pas sur l'ensemble de la politique du chef de l'Etat. En se fondant, non sans raison, sur l'expérience du passé, M. Bruno

Megret estime ainsi qu'ils ne traduisent pas un e ralliement durable à M. Mitterrand», « Quand viendra l'heure du bilan, notre électorat s'apercevra que la politique du président de la République n'était pas la bonne », assure le délègué général du FN, qui se refuse à faire du stringemen. a stuvisme ».

Si, à sa manière. l'électorat d'exsi, a sa maniere, resectorar d'ex-trême droite fait la preuve qu'il ne suit pas l'analyse de l'état-major du Front, la remarque vaut tout autant pour l'électorat commu-niste. Dans une proportion encore plus importante, celui-ci manifeste une approbation accrue (+28 points) pour les décisions de M. Millerrand dans le dernier son-M. Milterrand dans le dernier son-dage BVA. Cette considérable pro-gression, qui mérite également des-précautions d'interprétation, s'accompagne d'une non moins surprenante hausse dans le soutien apporté par les sympathisants du PCF à M. George Bush. Loin d'être atteint par une vague d'anti-américanisme, et semblant consi-dérer comme l'a souligné l'un des dérer, comme l'a souligné l'un des «refondateurs», M. Gny Hermier, devant le comité central du parti, que ce constit ne peut être réduit à une a guerre impérialiste classique », l'électorat communiste n'apparaît pas, lui non plus, en phase c'est un euphémisme - avec les dirigeants de la Place du Colonel-Fabien,

### Pas de profit électoral

Les élections partielles de ces dernières semaines ont montré que le pacifisme ne sert pas de vague porteuse au PCF : celui-ci enregistre plutôt des résultats catastrophi-ques. M. Pierre Zarka, nouveau central, chargé de l'organisation, vient d'ailleurs de l'admettre implicitement en disant que « la démonstration de la remontée de l'influence [du PCF] est à faire ». MM. Georges Marchais, secrétaire sénéral du parti et lean-Claude général du parti, et Jean-Claude Gayssot, prédécesseur de M. Zarka, assuraient pourtant, contre toute évidence, qu'elle s'était amorcée aux élections législatives de 1988 et poursuivie aux municipales de l'année suivante.

Le Front national risque d'être confronté, à moyen terme, à un problème du même type. Dans un fort contexte d'abstention, les récentes consultations montrent, notamment, les limites électorales du Front. M. Le Pen, en effet, peut difficilement soutenir que les Français rejettent la « bande des quaire » pour se tourner résolument vers « le parti qui défend la France», alors que son propre dis-cours ne réduit pas cette absten-tion à son profit. Pour lui aussi,

cette démonstration reste à faire.

### Le RPR souhaite la réquisition des dockers de Marseille

refus des dockers marseillais d'embarquer des conteneurs de munitions pour l'armée française. « Scandalisé » par l'attitude des dockets CGT du port autonome de Marseille-Fos qui avaient refusé, le 14 février, de charger ces conte-neurs à destination de l'Arabie saoudite, le responsable RPR a préconisé a le retrait des cartes de docker des ouvriers concernés et, à l'avenir, si un tel incident se repro-duisait, la réquisition des dockers

interrogé sur cette grève, M. Pasqua a, pour sa part, jugé, lundi 18 février à Cergy-Pontoise, l'atti-tude des dockers « tout à fait inadmissible ». Il a ajouté : « Il fallait d'abord faire intervenir les forces de police pour dégager le port. C'est ensuite, la loi étant le même pour tous, au gouvernement d'engager des poursuites contre les meneurs. » Enfin le sénateur RPR a estimé que le coût actuel de la guerre ne devait pas entraîner la création d'un impôt ou d'un emprunt sup-plémentaire.

### « La paix n'est pas un absolu biologique »

déclarent les écrivains croyants d'expression française

Dans un texte publié jeudi 14 février, l'Association des écrivains crovants d'expression française (AECEF), qui regroupe des écrivains juifs, musulmans, catholiques, protestants et orthodoxes, estime que « la guerre actuelle n'est pas une guerre de religions », mais qu' « elle engage la responsabilité

L'AECEF « se réjouit que les croyants, en France, se rencontrent et se rassemblent pour éviter affrontements et exclusions, dans la pratique commune d'une laïcité ouverte. Nous souhaitons que cette démarche ne cesse de s'amplifier. jusqu'à toucher ces terres bibliques et prophétiques où la guerre aujour-d'hui se déchaîne ou menace [...] ».

«La paix n'est pas un absolu biologique », poursuit le communiqué. a Elle n'est pas seulement non plus l'addition de buts de paix, si nécessaires et généreux soient-ils (...).

» La paix est beaucoup plus, elle est ce germe de communion que Dieu met dans nos cœurs et qu'il OLIVIER BIFFAUD | nous faut faire grandir ensemble,

### Approbation comperée des décisions prises par M. Mitterrand et par M. Bush (en pourcentage).



### DIAGONALES

### A guerre du Golfe devrait déchaîner les donneurs de leçons professionnels. Elle met en jeu des principes, leur fonds de commerce, et non la défense du pré carré qui, relevant du patriotisme est l'affaire de tous. De plus, ce sont des engagés qui paient le prix de nos raisonnements, non des appelés : le devoir de solidarité n'implique donc pas de joindre le geste à la parole, exercice pour lequel les penseurs de l'arrière ont souvent manqué

Au moment où se livre une bataille de techniciens, y compris pour les idées, et où les hommes de plume devraient avoir beaucoup à dire, il se trouve que leur crédit s'est effondré, jusqu'à n'être plus coté sur aucune place idéelogique. Ils se sont tant trompés ou dédits l'Certains n'en parlent que davantage, mais le public n'y prête plus attention. Modestie nouveile des parleurs institués, désinvolture neuve de l'opinion devant l'autorité liée naguère à l'univers des Livres : la littérature retrouve une fonction moins exorbitante. La question se pose désormais, salubre : bricoler dans le signe et le symbolique, travailler sur la chimère et le mot, pourquoi diable cela donneralt-il un surcroît de clairvoyance et de rectitude?

Les auteurs de qui paraissent des romans ces jours-ci se plaisent à rappeler cette liberté de « penser à sutre chose » qu'au Golfe. Du droit à l'étourderie, faut-il faire nu qevoit 5

L'oreille au transistor, j'ai passé la weekend a chercher comment s'occupaient nos grands écrivains, du temps des grands écrivains, quand des tragédies historiques frappaient à leurs carreaux (tout en sachant que les degrés d'implication, volontaire ou non, sont incomparables d'un conflit à l'au-

Lors des deux guerres mondiales, tout dépendait des liens de la gent pensante avec le concept de « solidarité », donc de l'expérience vécue. Pour les combattants de la première ligne comme Maurice Genevoix, la bataille fut l'occasion de redécouvrir un lien animal avec autrui, lien que le temps de paix estompe. De retrouver des réflexes propres aux bêtes ne peut que réjouir, que consoler du moins, cet homme des bois. Dans la Mort de près (Plon, 1972), c'est avec le plaisir d'une confiance

# **Droit** à l'étourderie

renouvelée dans l'Homme que le vétéran de 1914 se remémore le regard d'un mourant, dont le dernier signe muet, sur cette terre, en lui déconseillant d'emprunter certaines tranchées, et en lui évitant la mort.

aura assuré la survie de l'espèce.

D'ordinaire, le travail solitaire de l'écrivain porte moins à de telles fraternités qu'à un égoïsme de choc. Paul Léautaud incarne cette tendance. Dans son Journal d'août 1914 (Mercure de France, tome !, p. 956), il s'indigne que Gourmont, si volontiers contradicteur, célèbre la solidarité des soldats. « Gourmont oublie la contrainte, s'énerve Léautaud, la potence que la première épreuve a eu raison d'elles, et a jeté son ami vers le « troupeau

contestables accommodements, compare l'entreprise « colonisatrice » d'Hitler à celle de nos démocraties en Afrique. Nous prétendions imposer la civilisation et le progrès à des peuples inoffensifs et désarmés, sans leur demander leur avis. « Tout se vaut », conclut Léautaud, en réduisant l'héroïsme à un cabattoir sous la contrainte des gendarmes ».

Hérotque au feu, Giono l'a été, présent aux Eparges; au chemin des Dames, sur la Somme, et gazé. Mais au lieu de s'en vanter, quand survient la seconde querre mondiale, il se reproche see faits d'armes comme une « lacheté ». Pour les actions dangereuses, il « ne donne d'ordre qu'à lui seul », autre singularité, mais il aurait été plus fier de déserter. Pour avoir osé cet aveu (Refus d'obéissance) et milité en consequence, on l'enfermera au fort Saint-Nicolas de Marseille, fers aux pieds.

Proust, on s'en doute, pousse l'obsession professionnelle à un point pathétique et réjouissant. En novembre 1918, un seul tourment paraît l'habiter ; qu'attend Galli-

mard pour lui renvoyer à corriger les épreuves du Côté de Guermantes, remis en juin ? C'est vrai, ça, y a-t-il plus important ? Pour nous aussi, aujourd'hui encore, qu'est-ce qui aurait le plus changé nos ries : une envolée cocardière de l'auteur de is Recherche, ou que la poste ait égaré le manuscrit de Guermantes ?

BERTRAND POIROT-DELPECH

Gide, en septembre 1939, a l'âge (soixante-dix ans) de fermer les rideaux. Il décide d'apprendre par cœur du Racine. La Libération le trouvera plongé dans Salluste. Il s'explique dans son Journal 1939-1949 (Pléiade) : il s'est tu par « incertitude », et parce que sa pensée aurait perdu « à s'enrôler, toute valeur ». A propos de Malraux (la Lutte avec l'ange), il aura ce mot raisonnable de technicien : la littérature doit chercher à € faire voir », non à € faire comprendre s. L'art pour l'art est-il une attitude de refuge, de dérobade ? On dirait un sujet de dissertation : vous avez quatre heures, à midi, je ramasse l

Jean Paulhan tient un équilibre séduisant entre les réflexes de l'artisan en lettres et ceux du citoyen embarqué dans la galère commune. Engagé en 1915, il écrira le Guerrier appliqué (Gallimard, 1921, « L'imaginaire »), juste pour noter que le souvenir des assauts lui revient, « humble at parsistant comme un chien attend à une

E fin mot sur l'engagement de l'écrivain en temps de bataille, c'est à Mauriac, une fois de plus, qu'on a envie de le demander, dans un article de janvier 1941. Après s'être étonné - prophétiquement - qu'on s'en prenne aux artistes, les lendemains de drame, celui qui va donner à l'engagement son sens le plus élevé n'a que dédain souverain pour la politique. Pour un intellectuel, écrit-il, « l'entrée dans la politique a toujours signifié le renoncement aux lettres, et les ministres cultivés qui, entre deux portefeuilles, ont prétendu y revenir, n'ont donné que des livres contaminés par le verbiage et les mensonges de la politique ». .

Et Mauriac de conclure : « La sincérité envers soi-même, ce qu'il y a de plus contraire à la politique, voilà aujourd'hui notre pierre de touche pour reconnaître un véritable écrivain. 3

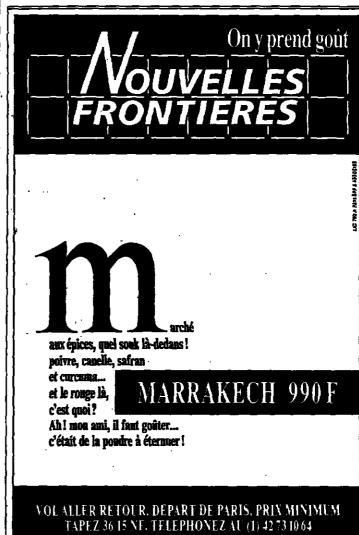

en cas de refus. » Et de soupçonner les rébellions antérieures de Gourmont, puis-En septembre 1939 (tome II, p. 2) 113), celui que son anarchisme de droite conduirs, comme c'est souvent, à de

porte ».

J. 23: 347 377.

**被犯法型**组

4.00

Suite de la première page

Député de la Goutte-d'Or à

Paris, secrétaire national chargé des fédérations, Daniel Vaillant évalue à une vingtaine, sur près de sept mille, les sections qui ont fait parvenir au siège du PS des motions contre la guerre du Gosse. « Sur les cent premiers sédéraux, c'est-à-dire les responsables départementaux, quatre-vingt-quinze ont apporté leur soutien au président de la République le 17 janvier, y compris des gens du courant Chevène-ment, Socialisme et République. » Il circonscrit les « zones d'états d'âme » et leur « influence dépressionnaire » aux courants minoritaires lors du congrès de Rennes, Socialisme et République (8 %), popérenistes (7 %) et Nouvelle École socialiste (1,3 %), et à quelques départements comme l'Essonne : « Si la guerre avait provoque une fracture importante au sein du parti, les appels de Max Gallo ou de Régis Debray auraient recueilli beaucoup de signatures. Et ces pétitions auraient été publiées. Ce n'est

pas le cas. » Pourtant, tout en affirmant que « le parti en profondeur soutient le président de la République», Daniel Vaillant reconnaît « au'il ne faut pas sous-estimer le débat depuis qu'on est entré dans la phase concrète de la guerre ».

Faut-il comprendre que la situation est plus complexe que ne veut bien le reconnaître le député du dix-huitième arrondissement de Paris? Les militants ne sont-ils pas les premières cibles des trois cent mille affiches et du million et demi de tracts imprimés par le PS avec pour message : « Aujourd'hui le combat pour le droit, demain l'action pour une paix juste»?

### Des sections anémiées

Tous les témoignages concordent sur un point : le congrès de Rennes a laissé la base du parti en état de catalepsie. «S'il y avait des législatives, il n'y aurait plus beaucoup de monde pour aller coller les affiches », disent en substance Elisabeth, la Marseillaise, mitterrandiste depuis 1978, et Claude, la Parisienne, rocardienne depuis le PSU. Sur la côte méditerranéenne comme sur les rives de la Seine, ces deux femmes, qu'un demi-siècle sépare, ont constaté que les réunions s'anémiaient de plus en plus : « Sur participaient régulièrement aux

travaux; maintenant, on se retrouve à vingt-cinq ou trente. Dans certaines sections, c'est

Rue de Solférino, on tient le phénomène pour naturel : il y a toujours un reflux du militantisme après un congrès, surtout quand les échéances électorales ne sont pas proches. Une baisse de 7,5 % dans le renouvellement des cartes (- 15 000) entre janvier 1990 et janvier 1991 est considérée comme un bon résul-

Bref, quand les troupes de Saddam Hussein envahissent le Koweit, le 2 août, cela ne provoque aucun sursaut militant. « Dans les sections, on est plus

riel à cinquante et un ans, ce militant du troisième arrondis-sement de Paris ne voit pas comment la guerre aurait pu être évitée : «La pax americana vaut mieux que la paix de Sad-dam Hussein.» Le soutien au président de la République s'exprime en général de la façon sui-vante : « On est contre la guerre, mais... ». Un « mais » qu'on fait suivre de parallèles Saddam-Hitler, de références à Munich. d'idées sur le nouvel ordre mondial... Ainsi pour Jean, fabiusien lyonnais, « 80 % des militants se sont trouvés en pleine cohérence avec François Mitterrand ». Le sondage BVA du 11 février réalisé pour «7 sur 7» et Libération confirme d'ailleurs cette appréciation.

### « Taupes trotskistes »

Reste donc 20 % de socialistes qui prennent leur distance avec la politique de M. François Mitterrand. Ce sont des pacifistes pur sucre, d'anciens trotskistes, des jeunes venus au PS par le



familier avec les questions locales et nationales qu'avec la géo-politique. C'est la première raison pour laquelle les militants demandeurs d'un débat sur le Golfe. La deuxième tient à la nature du parti : on est devenu « mitterrandolatre ». Or. en intervenant aux Nations unies, le président de la République nous a d'autant plus facilement convaincus que la France saurait éviter le passage de l'embargo à la guerre que les socialistes sont « génétiquement » des hommes de paix », explique Xavier, cadre dans une société d'informatique, militant dans le nord

Le 15 janvier, la logique de guerre s'impose ainsi sans que la base ait eu à en débattre. Cela aurait-il changé quelque chose? Facteur du FLN à seize ans. membre d'un cabinet ministécanal lycéen. Ils sont contre l'engagement aux côtés des Etats-Unis, pour une solution au problème palestinien. Ils demandent un repositionnement du parti sur les valeurs de gauche. Ils vivent mal l'engagement dans la guerre.

Ancien objecteur conscience, cet enseignant du compréhension, « presque de reiet », dressé par ses camarades favorables au conflit : « J'avais toujours cru que le pacifisme fai-sait partie de l'héritage des pères du socialisme français. » Si, en refusant leur confiance au gouvernement, des députés n'avaient pas «ouvert une brèche », il aurait quitté le PS.

Gérard, qui appartient pour certains à l'espèce des «taupes trotskistes », n'ayant adhéré au parti qu'après 1981, a eu une réaction semblable : « choqué ».

il restera malgré tout au PS, en espérant que « l'engagement du gouvernement dans le conflit va peut-être lui permettre de se relever du massacre du congrès de

Les témoignages significatifs du trouble engendré par la guerre foisonnent. A Palaiseau, dans une section où les collabo-rateurs de ministres sont nombreux, on remarque que « beaucoup de femmes ont déserté les réunions aux premiers Scud. » A Paris, chez les « Albanais » du XVIIIe (quasi-unanimité pour le courant Jospin lors du congrès de Rennes), le député, qui orga-nise une réunion début février, entend a douze personnes sur quinze prendre la parole contre la guerre». A Marseille, les «rebeus» des quartiers nord ne veulent plus entendre parler du PS: « Vous avez vu comment ils traitent Harlem Désir! On veut pas jouer les Arabes de service. » A Lyon, plutôt que de coller les affiches du candidat à élection législative partielle. Philippe a participé aux manifestations de SOS-Racisme: « Tout est ramené au soutien au président de la République. Personne ne peut s'y opposer, parce que le PS fonctionne sur le système de cul-pabilité. » Secrétaire de section dans les Hauts-de-Seine, David, « juif et rocardien », a décidé de « tirer un trait sur le parti ». Postier et conseiller municipal (minoritaire) dans l'est parisien, Bernard se sent « glisser vers le

La difficulté tient à l'analyse qu'on peut faire de cette situation. Pour certains, il s'agit de « micro-phénomènes affectifs » sans signification ni portée réelles. D'autres y voient les signes annonciateurs d'une recomposition à l'intérieur des courants lorsque la guerre sera terminée. Jacques, membre d'une commission exécutive fédérale : « Jean Poperen doit se colleter avec les deux cents membres de son courant appartenant à trente fédérations qui ont rendu publique une pétition inti-tulée Pour la démocratie dans le parti et dans le courant 2.» Pareil chez les chevenemen-A Athis-Mons, Marie-Noëlle Lienemann a été rudement critiquée par les cadres moyens du parti, qui n'ont pas apprécié qu'elle ne respecte pas la discipline de vote alors que des militants de base lui confirmaient leur soutien. D'autres lui ont signifié qu'ils se repositionnaient chez les rocardiens.

### « La discussion avant l'union sacrée »

Pour Mathieu, politologue de profession et secrétaire d'une section par conviction, ces clivages des clivages s'expliquent facilement: « Les fabiusiens ont une stratègie de prise de pouvoir. Pour atteindre cet objectif, ils font bloc quelles que soient les circonstances. Ils ne sont pas de la politique au sens strict; quand il y a un problème, ils disparaissent du paysage pour ne pas se trouver en dissiculté. Excepté chez certains vieux cathos de gauche venu du PSU, on retrouve le même phénomène avec les rocardiens. Les courants politiques sont plus naturellement portes au débat, donc à dissensions eventuelles. » Ancien trotskiste, devenu jospiniste, il s'est lui-même résolu à prendre le risque de s'élever contre l'engagement militaire après avoir longue-ment analysé la situation : «En ce moment plus que jamais le mot d'ordre est : silence dans les rangs. v

Les sanctions contre les députés qui n'ont pas respecté la discipline de vote, les déclarations du premier secrétaire, Pierre Mauroy, ont donné l'impression que le PS ne voulait pas voir une tête dépasser du rang. Les critiques que peut engendrer une telle position n'ont pas echappe rue de Solferino. On y répète donc qu'il n'est pas ques-tion d'étouffer le débat. On annonce des réunions dans une cinquantaine de fédérations. Cela n'empêche pas les dirigeants de la Nouvelle Ecole socialiste de se sentir l'objet d'une véritable chasse aux sor-

cières. Militant de ce courant dans le Loiret, Henry est bouleversé par le pilonnage intensif de l'Irak par les B-52, par la complète déstabilisation du Proche-Orient qui suivra la victoire sur Saddam Hussein, par l'alliance des Etats-Unis avec le dictateur

## Les doutes de M. Bellon et de ses électeurs

DIGNE

de notre envoyé spécial

Ce village de Haute-Provence s'achame à ne pas mourir. On s'y bat pour le maintien de l'institutrice, du code postal, ou de l'agent des eaux et forêts. On s'évertue à grappiller toutes sortes de subventions pour le clocher de l'église ou le ramas-sage scolaire. La liste des doléances est longue. Le député, M. André Bellon, qui visite le canton est tout disposé à les recueillir. Il a réuni quelques électeurs au bar de l'hôtel où il fait étaps. Ils sont une vingtaine . Parmi eux : un ingénieur en retraite revenu au pays et son fils aubergiste, un écrivain public, une enseignante et son mari, un cuisinier de collectivité, un autre retraité féru de théâtre, un médecin du cabinet de groupe installé au chef-lieu, une secrétaire de mairie... Tous ont leur carte du Parti socialiste, certains par tradition, d'eutres par conviction, et ils forment un ensemble de « fidèles à Ton-

### partout, toujours »

Depuis le 17 janvier, ils vivent l'oreille collée au transistor, l'œil rivé aux journaux télévisés, des quotidiens, entre stress et angoisse. Dans cette campagne a été prisonnier, on s'est battu dans le maquis, on a fait la

« Le droit,

les doigts noircis par l'encre où les noms gravés sur le monument aux morts forment les strates de la géologie san-glante du siècle, la canonnade du Golfe a un écho sinistre. On guerre d'Algérie, on a perdu un

syrien, par l'indifférence générale à l'égard du problème des Kurdes, par l'indifférence d'Is-« Je ne suis pas le seul, le malaise dans le parti est réel. Une convention nationale pour débattre de ces questions est nécessaire. La discussion est plus prioritaire que l'union sacrée. Sinon, le PS se prépare le même avenir que la SFIO avec la

Pour Henry, un recentrage du parti « sur les vraies valeurs de gauche » est nécessaire. Il espère qu'il pourrait se faire à partir de la motion Paix et socialisme qui est proposée aux militants de tous les courants dans seize départements, en prélude à une réunion nationale des «anti-guerre» mi-mars: «Sinon, aux prochaines élections, l'union de la gauche se

guerre d'Algérie.»

mari ou un fils au combat. On se demande comment cette nouvalle guerre a pu éclater et pourquoi la France y est impliquée. Les questions fusent.

Calé contre le comptoir, André Bellon trouve dans ces interrogations aliment à ses propres doutes. A l'Assemblée nationale, il avait voté à reculons l'engagement militaire de la France. En réunion de groupe, il avait dit : «La guerre est une erreur à laquelle nous sommes contraints. > Ancien du CERES, rallié à Lionel Jospin, il a reçu à sa permanence de Manosque quelques cartes d'électeurs accompagnées de billets dénonçant l'engagement dans la guerre.

Le député déplore que les cir-constances ne soient pas propices à un large débat interne. les interlocuteurs se rejetant dans deux camps, les munichois-saddamistas d'un côté, les bellicistes-américano-sionistes de l'autre. Pour son auditoire, cet ancien polytechnicien anatysa ainsi les raisons du trouble ambient : «Le président de la République a fondé l'engagemeat de la France en disant : Le droit, partout, toujours. > Dans la bouche de François Mitterrand le mot « droit » signifie justice mais je crains que, dans la logique des Américains, droit ne signifie légalité. Or, le problème n'est plus de savoir comment on est entré dans cette guerre, mais quelle guerre on fait et comment on ve en sorur, pour quel ordre international nouveau. » Les militants n'en sont pas rassérénés pour

fera avec Michel Noir ou Philippe Seguin.»

Argument qu'on récuse pour PS: « On est bien conscient qu'on ne gagnera pas les élections de 1993 avec les 70 % de gens qui se déclarent favorables à l'action du président de la République actuellement. Mais chaque chose en son temps. Il va d'abord falloir résoudre les problèmes économiques et sociaux que soulèvent la guerre. »

**ALAIN GIRAUDO** 

(Avec nos correspondants de Lyon, Limoses, Marseille, Alnes, de-Haute-Provence, Deux-Sèvres, Drôme, Haute-Garonne, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Jura, Loiret, Lot-et-Garonne, Mayenne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dome, Seine-Maritime, Rhône, Vendee,

### Face aux menaces terroristes

### Sécurité renforcée dans les gares et les trains

Avant même le double attentat commis lundi 18 février dans les gares londoniennes, la SNCF avait pris la menace terroriste au sérieux. La guerre du Golfe et les départs en vacances de février ont, en effet, conduit la société nationale à adopter un ensemble de mesures de sécurité.

Dès le 17 janvier, date du déclenchement de la deuxième phase du plan Vigipirate, les consignes automatiques de bagages ont été fermées afin d'éviter tout dépôt d'explosifs dans leurs casiers métalliques. Pour une raison similaire, les poubelles et corbeilles à papiers ont été enlevées des gares, Par ailleurs, un filtrage exercé à

o Pas de salle pour Gilles Perrault, à Rouen. - M. Jean Leca-nuet, sénateur, maire UDF de Rouen, a justifié, lundi soir 18 février, par des raisons de sécurité son refus de louer une saile au Comité de lutte contre la répression au Maroc qui a invité l'écrivain Gilles Perrault, auteur de Notre ami le roi, à animer un débat, mercredi 20 février à Rouen. « Il y a un risque d'affrontement, a-t-il dit sur Europe 2-Rouen. Je ne veux donc pas faire courir aux Rouennais le risque de dégâts, de tumulte en période de guerre.»

l'entrée de certains services, comme les bureaux d'information ou de réservation, a été confié aux personnels de sociétés privées de gardiennage.

Les départs en vacances de neige ont encore incité à renforcer le dis-positif. Quatre cents policiers et cent agents de la RATP supplémentaires sont venus preter main forte aux patrouilles habituelles. La plupart des TGV, sur les lignes Atlantique et Sud-Est, sont, à pré-sent, contrôlés par des équipes « mixtes » de policiers et d'agents de la SNCF chargées de l'identifi cation des bagages. Au départ du train, les haut-parleurs installés dans les compartiments appellent les voyageurs à la vigilance et leur demandent de signaler tout bagage « non accompagné » et suspect aux responsables de la sécurité. Des chiens policiers au flair exercé à la découverte d'explosifs arpentent. en outre, les wagons de certains TGV. Enfin, des messages réguliers sont diffusés dans les gares pour inciter les voyageurs à la vigilance. Déjà appliquées les 15, 16 et

17 février, ces mesures scront de nouveau à l'œuvre lors des départs de cette fin de semaine, ainsi qu'a l'occasion des retours de vacances, iébut mars.

# « A leurs yeux, je n'étais plus une camarade j'étais une Arabe...»

Militants socialistes d'origine arabe, beaucoup estimaient que leur intégration dans le parti du président de la République était la reconnaissance de leur compétence et de leur conviction. Depuis le déclenchement de la guerre du Golfe, certains ont le sentiment qu'on les regarde comme les représentants de la communauté maghrébine.

Farida travaille dans la mode, les relations publiques et tout ce qui tourne autour. C'est une « beurette » très « chébran ». Son carnet d'adresses ressemble à un annuaire. Elle y a consigné les numéros personnais d'une foule de dignitaires du PS qu'elle appelle par leur prénom. Avoir collé des affiches pour Pierre, dîné chez Paul, et écrit un rapport pour Jacques, lui donnait la certitude d'être intégrée. « Quand j'ai dit que cette guerre contre l'Irak était une énorme connerie, on m'a répondu que je réagissais de facon affective. A leur yeux je n'étais plus une camarade, j'étais une Arabe. »

Elle a pensé qu'il valait mieux PS. Dans cette instance il a voté se retirer sur la pointe des pieds. Elle ne sait pas si son carnet d'adresses lui servira encore. Smail est né dans le Sahara. Il est devenu sociologue «grâce à l'école de Jules Ferry ». C'est un défenseur de la laïcité. Il milite à la base, section Créteil, et il anime une radio associative (94 FM). « Aux prochaines élections le PS risque de ne pas retrouver les voix des Franco-Maghrébins. Etre contre l'annexion du Kowett, cela n'implique pas l'acceptation de la destruction du berceau du monde arabo-islamique. » S'il comprend le silence des Arabo-Musulmans, il a choisi de parler.

### Arrêter les destructions

Il demande que le PS tienne une convention sur la guerre et l'après-guerre, il ne veut pas que le sort des Palestiniens reste en suspend. Il préfère réfléchir avant de signer des pétitions mais il reste dans le parti.

Meb Toul est réalisateur de cinéma. Il est le seul Arabe membre du comité directeur du

le soutien au gouvernement et au président de la République. «Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si j'avais pris position contre...? » Or il n'a pas voté la destruction méthodique de l'Irak. Il pense que le courage aujourd'hui serait d'arrêter la guerre. Il souligne le degré de sérénité des communautés arabes métropolitaines comparé au comportement de celles du Maghreb. Il estime que la solution de la question palestinienne permettra à la démocratie de s'imposer dans le monde arabo-musulman. Pour que ces idées aboutissent, il souhalte que le PS reste le parti du dialogue et ne devienne pas celui de l'exclusion.

Trois témoignages d'Arabes impliqués à des degrés divers dans le fonctionnement du parti socialiste. Ils révèlent une certaine désillusion sur les espoirs d'intégration qu'avait ou susciter le PS. «On nous a fait sentir, volontairement ou non, qu'on est des potes mais qu'on reste des basanés. » Dès lors aucun ne veut plus jouer le rôle d'« Arabe

Simone Weber devant les assises de Meurthe-et-Moselle

Un procès obèse

ਾਰ

- -

in a

1000

P 3.,

JUSTICE

L'attribution d'un logement HLM devant le tribunal de Paris

# Un antiraciste accusé de racisme

M. Frédéric Pascal, président du groupe SCIC, filiale immobilière de la Caisse des dépôts, comparaissait, lundi 18 février, avec une collaboratrice, devant ia 17• chambre du tribunal de Paris. Une jeune femme algérienne, s'étant vu refuser l'attribution d'un logement à Sartrouville, sous une forme inadmissible, poursuivait pour racisme M. Pascal, dont de nombreux témoins et personnalités sont venus attester, au contraire, l'engagement permanent contre les discriminations et en faveur des droits de l'homme.

L'affaire est simple au départ et aurait pu devenir exemplaire : M. Djamila Tolba, une jeune coiffeuse algérienne vivant seule avec un enfant, avait demandé un logement HLM à Sartrouville. La mairie de la ville avait présenté son nom, avec deux autres, pour un logement précis sur le contingent de la municipalité, dans un immeuble appartenant à la société Travail et pro-priété, du groupe de la SCIC, l'importante filiale immobilière de

la Caisse des dépôts. Le 22 septembre 1989, une lettre de l'antenne de gestion de la SCIC informait le maire, M. Laurent Wetzel (CDS), qu'on ne pouvait donner suite à sa demande, et l'argument utilisé allait faire tout le problème : « En effet, un appartement libéré par un Français doit obligatoirement être reloué à un Français. Voici la politique de la SCIC. » On tenait là, exceptionnellement, une preuve écrite de la règle bien connue et tacite du «un pour un» dénoncée

Pascale Turin, trente-deux

ans, ancienne amie de Max

Frérot et complice de la

branche Ivonnaise d'Action

directe, a été condamnée.

lundi 18 février, à deux ans de

prison dont dix-huit mois

assortis du sursis, par la cour

d'assises du Rhône spéciale-

ment composée de sept

magistrats. Elle n'avait pu

comparaître lors du procès de

ses dix-neuf coïnculpés, en

mai et juin 1989, en raison

d'une maternité trop récente.

LYON

de notre bureau régional

Si elle a été, avant qu'il n'ao-

paraisse comme tel, « la petite

amie de l'ennemi public n°1 »,

Pascale Turin, chemisier à

fleurs, brushing sage et funettes à monture d'écaille, celle que le groupe appelait Sarah apper-

tient aujourd'hui à un autre répertoire, un autre univers. Celui d'une mère de famille,

banlieusarde et discrète, cher-

chant du travail mais fuyant son

passé, « cet immense gâchis ». Une histoire qui remonte à dix

Etrange épilogue : les acteurs

de la justice n'ont pas changé. Le président et ses six asses-

seurs sont les mêmes qu'en

1989 et l'avocat général est

celui qui avait alors requis con-tre Olivier, Frérot, Crépet et les

autres. L'expert-psychiatre,

subtile et diserte, comme

l'étonnant commissaire du

SRPJ, à la mémoire d'ordina-teur, sont pareillement revenus

faire un dernier tour de prétoire.

Pourtant, la présence d'un uni-

que gardien, à côté de l'accu-

sée, perdue dans un box trop

grand et dans un rôle trop lourd

pour elle, suffit à souligner la

différence, à illustrer le déca-

Comme le notera l'avocat général, en fait d'action directa,

c'est l'inaction et l'abstention,

deux formes de complicité qu'a

surtout pratiquées Pascale

Turin. Cette femme qui en

savait trop en avait fait assez

peu : quelques écoutes de la

police, deux repérages approxi-

matifs dans des agences ban-

caires, une vague association à

deux vols à mein armée, le 22 mai 1981 et le 1" juillet

1983. Mais aussi, et surtout,

ans ; une étemité.

par le rapport Geindre (le Monde du 27 octobre 1989) sur l'attribution des logements HLM et sur les discri-minations pratiquées notamment à l'encontre des étrangers, qu'ils soient maghrébins ou africains, et des Français de couleur.

En septembre 1990, M= Tolba, informée par le maire du contenu de cette lettre et justement blessée et indignée, attaque la signataire de ladite lettre, M= Annie Witse, et le PDG de la SCIC, M. Frédéric Pascal, pour délit de racisme.

Entre-temps, M. Wetzel avait, an grand scandale des associations con-tre le racisme, refusé de signer les certificats d'hébergement permettant aux membres de la famille d'un immigré maghrébin de venir en France lui rendre visite, en arguant que cela favorisait l'immigration clandestine. Il avait également porté sur la place publique l'affaire de M= Tolba, dénoncé les « pratiques raciales » des organismes d'HLM (le Monde du 28 mai 1990), et écrit au président de la République.

Devant le tribunal, M. Pascal et Mi Witze estiment « intolérables » les termes de la lettre incriminée, qui a été « désavouée immédiate-ment et publiquement » et n'a été signée par M= Witze que par inad-vertance, dans un grand nombre de lettres soumises chaque jour à sa signature. Une erreur humaine pour une lettre écrite par un jeune agent de la SCIC, insuffisamment formé. L'audience sera l'occasion d'une défense et illustration de la politique de la SCIC : cette société accueille une forte proportion d'immigrés dans ses 110 000 logements de la région parisienne. Elle a logé – sans y être obligée – une quinzaine des familles campant sur la place de la Réunion, à Paris, en mai et juin der-nier. Mais, aussi, elle se réserve le droit de maintenir dans ses immeu-

l'hébergement, un soir, puis pas

mal d'autres soirs, des copains

de Max qui lui annoncèrent, tout

à trac : « Tu seis, on a fait un

hold-up, il y a eu un mort, un

convoyeur de fonds »; Olivier

précisera même, cyniquement :

« il est tombé comme un pantin

désarticulé. » Cette terrible

confidence remonte au 29 octo-

bre 1980, le jour du premier

la recevant, Pascale a compris

qu'elle était « vraiment piégée ».

sans lyonnais qui, après un bref

passage à l'Ecole d'architec-

ture, s'était retrouvée ouvrière

spécialisée en usine, avait été

une « passade » dans la vie de

Max Frérot, client de la librairie

militante où elle effectuait un

stage. Le temps d'un « voyage

Gardienne

de valises

Quelque mois plus tard, des

retrouvailles, dans le métro,

seront fatales. Pascale qui ne

supporte plus «l'insoutenable

poids de la quotidienneté»

donne son adresse à Frérot et

accepte de garder des bagages

qui, en fait de livres, renferment

« des munitions, peut-être des

armes ». Elle est devenue gar-

dienne, sinon porteuse, de

valises. « Je n'ai pas su dire

non... ce n'était pas facile face

au groupe», lâche-t-elle, en

Tout en assurant « l'inten-

dance, les courses, la cuisine »,

«Sarah » est contrainte de

manier un pistolet lors d'une

fameusa « séance d'exercice »,

de jeter des armes dans la

Saône, de recruter un ami-

amant guadeloupéen, Jean-

Pierre Succab, rencontré au

cours d'un stage de formation

en électronique. En 1983, pour échapper « à l'emprise d'Olivier

et à la peur», Pascale Turin

avait fui à Paris, puis au Canada. Arrêtée en mai 1986, après la

découverte des archives du groupe, elle était restée six

mois en détention. Lundi, son

avocat a commencé sa plaidoi-

rie en évoquant un « procès libé-

rateur». Le verdict lui a finale-

**ROBERT BELLERET** 

ment donné raison.

éclatant en sanglots.

d'amoureux » en Italie.

Auparavant cette fille d'arti-

L'ancienne amie de Max Frérot jugée à Lyon

et terroriste de «Sarah»

L'aventure amoureuse....

moins pauvres, familles nombreuses et monoparentales, populations d'origines diverses.

« Il faut bien choisir, dira M= Witze, quand on a cinq demandes pour un logement. Et on ne peut pas créer de tensions inutiles. demoin, un Koweitien me mandait un logement, je ne pourrai pas le lui donner s'il se trouve que son volsin de palier est irakien...»

M. Laurent Wetzel, qui n'intervenait que comme témoin de M= Tolba, a dénoncé, pêle-mêle, les attributions de logements HLM, « le mur glacé et kafkalen des quotas clandestins », la politique d'intégration du convergent la lei patition du gouvernement, la loi anti-ghetto. Volubile, exalté, excessif, il semblait un peu trop prendre le pré-toire pour une tribune politique, interrompant les autres témoins, ceux de M. Pascal, au point de se faire rappeler à l'ordre par le président du tribunal, qui devait le faire sortir de la salle d'audience pour avoir attaqué M. Soulez-Larivière, avocat du PDG de la SCIC, pendant sa plaidoirie. Son manque de calme et de maîtrise de soi l'avait conduit, dans la salle des témoins, à s'en prendre vigoureusement à MM. Paul Delouvrier et François Bloch-Lainé...

### Des témoignages *unanimes*

Car des témoins de son antira-cisme, M. Frédéric Pascal en avait, et non des moindres, venus dire la vie militante de cet homme, né en Egypte il y a cinquante-cinq ans, qui n'à cessé de lutter pour les droits de l'homme et contre les discriminations. Vice-président d'Amnesty International pendant plusieurs années, président depuis 1981 de la FONDA (Fondation pour le dévecontribué à faire sauter les verrous qui limitaient le droit d'association des étrangers.

M. François Bloch-Lainé, qui fut médiateur dans l'affaire de la place de la Réunion, a estimé qu' « une maladresse subalterne et désapprouvée ne peut pas servir de cas de fixure significatif pour régler le grand problème du logement des immigrés». M. Edmond Maire, ancien secrétaire général de la CFDT, est venu dire qu' « il serait paradoxal de voir la loi se retourner contre ceux qui l'appliquent le mieux». M. Harlem Désir. président de SOS-Racisme, a affirmé que beaucoup de maires « se rejettent les étrangers comme des paquets de linge sale radioactif», et souhaité e qu'on ne banalise pas le racisme en affirmant que tout le monde est raciste», en soulignant que la SCIC travaille avec SOS-Racisme pour l'animation de quartiers

M. Marcel Lair, président de la Fédération des sociétés anonymes d'HLM, a fait remarquer que si « une employée de base, était condamnée, tous les employés de tous les organismes sociaux se sentiraient visés ». M. Saïd Bouziri, responsable du Comité pour la participation des étrangers à la vie associative, s'est dit « consterné de voir accusé de racisme un homme qui a tant donné de lui-même pour hutter contre le racisme». Bref, pour tous ces témoins, M. Laurent Wetzel s'était manifestement trompé d'adversaire.

JOSÉE DOYÈRE

### MÉDECINE

### Au Pérou

### Mille nouveaux cas de choléra chaque jour

L'épidemie de cholera oui breux pays participent au mouveaffecte depuis le début du mois le Pérou continue sa progression. On compte désormais plus 100 victimes et chaque jour 1000 nouveaux cas sont recensés. Plus de 16 000 personnes ont déjà été hospitalisées et selon M. Carlos Vidal, ministre péruvien de la santé, l'épidémie pourrait au total toucher 200 000 personnes. Les autorités sanitaires péruviennes ont reçu 30 tonnés de médicaments et d'équipements divers et de nom-

### **FAITS DIVERS**

### Sept enfants blessés par une avalanche aux Arcs (Savoie)

Des enfants accompagnés par un moniteur ont été emportés par une avalanche, lundi 18 février vers 15 heures, sur la piste du Plan-Vert (aux alentours de 2 400 mètres d'altitude) des Arcs (Savoie). Ils se sont dégagés eux-mêmes ou ont été secourus rapidement pour la plupart mais sept d'entre eux, âgés de sept à douze ans, ont été légèrement blessés ou souffrent d'hypothermie. Un seul enfant, qui n'avait pas repris connaissance, a dû être transporté par hélicoptère à l'hôpital de Grenoble. Quatre antres, plus choqués que réelle-ment blessés, ont été hospitalisés à Bourg-Saint-Maurice, mais ils devraient sortir rapidement.

Le bilan de l'avaianche qui est descendue le dimanche 17 février sur le versant italien du massif du Mont-Blanc s'est alourdi : dans la soirée du 18 février, on en était à huit morts et quatre disparus (le

Monde du 19 février). Si les causes de l'avalanche italienne semblent naturelles et si celles de l'avalanche des Arcs ne sont pas encore expliquées, en revanche, celles des avalanches qui ont tué onze personnes depuis une semaine dans les Alpes françaises sont bien connues : c'est l'incons-cience, encore une fois, qui a poussé des skieurs imprudents à pratiquer le hors-pistes alors que les conditions actuelles de l'ennei-gement devraient interdire formel-

lement cette pratique. Enfin, le jeune garçon de treize ans qui s'était perdu le dimanche 17 février dans le brouillard qui noyait les pentes du mont Ventoux a été retrouvé sain et sauf le ment de solidarité vis-à-vis de ce pays. Plusieurs membres des organisations françaises Médecins du monde et Médecins sans frontière sont sur place. La reine Sophie d'Espagne a fait envoyer 3 tonnes de sels réhydratants et de sérum pour l'équivalent de 500 000 francs. Le Canada a fourni une aide d'un montant équivalent à l'Organisation panaméricaine de la santé et Cuba participe és de manière active à l'aide médicale. La CEE a, pour sa part, accordé une subvention d'urgence de 3,35 millions de francs.

Un groupe d'épidémiologistes américains cherche actuellement sur le littoral nord du Péron les origines exactes de cette épidémie. Selon le ministre péruvien de la santé, rien, d'un point de vue sanitaire, ne justifie un arrêt des achats de produits alimentaires en provenance du Pérou.

□ Résultats des élections de

### EN BREF

parents d'élères. - Les élections des représentants de parents d'élèves ont été marquées cette année par une relative stabilité des fédérations nationales et une légère progression des groupements de parents. Dans les conseils d'école du primaire, ces groupements dépassent, pour la première fois, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE), par 40,83 % des voix con-tre 37,98 %. De son côté, la fédération Parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) obtient 8,51 % des voix, contre 8,83 % en 1989-1990. Dans le second degré, la FCPE reste stable avec 58,17 % des suffrages contre 58,15 % en 1989-1990, la PEEP règresse très légèrement passant de 28,29 % à 27.48 % et les associations locales et groupements de parents progres-sent avec 10,83 % des voix contre 9,89 % lors des précédentes élec-tions. Le taux de participation a éré de 45,75 % dans le premier degré et 32,14 % dans le second

□ AUTOMOBILISME : rallye de Suede. – Le Suédois Kenneth Eriksson (Mitsubishi Galant) a remporté, lundi 18 février, le rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde des pilotes. Il a devancé de 20 secondes son compatriote Mats

### M. Bernard Färden n'a rien vu.

Alors que les derniers témoins seront entendus jeudi 21 février, le procès de Simone Weber apparaît, après un mois de débats, sous la forme d'une audience pléthorique, riche en manifestations d'opinions mais singulièrement pauvre en dépositions circonstanciées portant sur des faits concrets. NANCY de notre envoyé spécial Après cinq ans d'instruction.

ce procès-fleuva révèle seule ment qu'il ne faut pas confon-dre la force et l'obésité. Plusieurs éléments à charge viennent conforter l'accusation qui soutient que M- Weber a tué Bernard Hettier en 1985 avant de découper ses membres avec une meuleuse à béton. Mais ces éléments sont dibés dans un acéan de técnoignages superitus ou redondai quand ils ne sont pas franchement inutiles. En tout cas, la maieure partie des dépositions se terminent toujours par une longue évocation du caractère de Mª Weber, comme s'il s'agissait de la charge princi-

La journée du lundi 18 février constitue d'ailleurs une sorte de maquette en réduction de ce procès qui a du mai à conserver une direction précise tant les témoignages font voyager la cour en divers points d'un dossier immense. Le premier témoin, M= Suzanne Bouasse, habite face à l'appartement de Simone Weber. Le lendemain de la disparition de Bernard Hettier, soit le 23 juin, elle a vu, vers 23 h 30, Mme Weber entrer chez elle, accompagnée d'un homme qui tensit une valise de la main gauche. Il ne s'agit pas de Bernard Hettier, car la voisine le décrit comme c plus petit que M- Weber ». Dans ses premières dépositions à la police, elle avait même reconnu M. Roger Lapierre, le cousin de Mª Weber. Mais aujourd'hui, Mª Bousse affirme qu'elle «n'a pas pu dire ça », même s'il y avait « des ressemblances > et qu'il y a eu « une confusion dans l'esprit

nuances entre les yeux bleu clair, bleu foncé ou gris bleu. La voisine a aussi vu des sacs poubelles empilés sur le trottoir. Mais le président Nicolas Pacaud devient dubitatif: « Dans une affaire comme celle-ci, on peut touiours souhaiter se rendre intéressant... » En tout cas, Mª Bouasse a été entendue pour la première fois par la police le 9 mars 1988. Aussi, Mm Weber qui, selon ses habitudes, a scrupuleusement noté toute la déposition, a beau ieu de relever : « Quand on a été témoin, on n'attend pas

Et le débat s'éternise sur les

des enquêteurs » .

trois ans pour en parler. On fabrique au fil du temps i »

Il a seulement convaincu sa mère de venir témoigner et il est tout surpris d'avoir à déposer devant la cour d'assises. Il doit cependant expliquer en détail que sa mère a vu le 23 juin 1985 une voiture bianche immatriculée dans les Alpes-Maritimes, sortant d'une décharge proche de leur domi-cile à Art-sur-Meurthe. Lorsque les journaux ont parlé de la dis partion de Bernard Hettier, elle aurait évoqué ce fait à son fils qui s'est confié ... quatre ans après à un ami d'enfance devenu inspecteur principal au SRPJ de Nancy.

### Le banc et l'arrière-banc des témoins

Lors de leur audition, ils se sont un peu trompés dans les dates. Ils auraient juré que c'était le 22 juin, mais en fait, c'était le 23, même si le 24 conviendrait mieux à l'accusation. « C'est le témoin à la puissance deux », ironise Mª Henri-René Garaud, et Mª Flirden vient seulement confirmer les dires de son fils.

Un neveu de Simone Weber, M. Michel Deloge, et son épouse, sont longuement interrogés. L'accusation voudrait leur faire dire qu'ils ont utilisé la carte bancaire de Bernard Het-tier à Metz à la demande de Simone Weber. Malgré une enquête approfondie et une garde à vue tumultueuse, rien n'a pu être retenu contre le coupie. «On m'a même dit que j'avais été pris en photo en tentant de retirer de l'argent avec cette carte», raconte M. Deloge en souriant.

Plusieurs jurés remplissent des cahiers entiers de notes et tous restent attentifs, quelle que soit la qualité du témoin. C'est ainsi qu'ils ont noté avec le plus grand soin les déclarations de M. Léonard Gordano. Un jour, il a vu son collègue de travail, ∢ tout bizarre, comme un homme saoul », mais surtout il a assisté à une scène qui l'a étonné : en quittant Me Weber, M. Hettier a embrassé son amie, qui a réclamé un baiser sur l'autre joue, accordé avec un geste agacé. M. Gordano en déduit que ça ne faisait pas plai-« dominé ». M. Henri-René Garaud proteste en disant : « Dans cette affaire, on est allé chercher le banc, l'arrière-banc et l'arrière-arrière-banc des témoins », et M= Weber renchérit : « On a convoqué ceux qui ont fait des dépositions tendancieuses contre moi. Mais ceux qui n'ont rien dit contre moi n'ont pas été cités. C'est une sélection qui manque d'obiectivité. »

MAURICE PEYROT

course à la voile autour du monde Jonsson (Toyota Celica) et de i minute 4 secondes le Finlandais Markku Alen (Subaru Legacy). Le Français Didier Anriol (Lancia intégrale) a pris la neuvième place à 12 minutes 43 secondes.

D FOOTBALL : les joueurs du FC Nantes en grève pour obtenir le paiement de leurs salaires. - Des représentants des footballeurs du FC Nantes, Max Bossis, Paul Le Guen et Jean-Jacques Eydelie, se sont rendus, lundi 18 février, au siège du club professionnel pour y rencontrer le président, M. Max Bouyer, afin d'obtenir le paiement de salaires non versés depuis deux mois. Cette réunion n'ayant pas abouti les joueurs ont décidé « de ne plus participer à toute rencontre officielle ou amicale engageant le club (...) en attendant qu'une solu-tion rapide et satisfaisante soit trouvée aux dissicultés sinancières du club », selon le texte de leur communiqué. À la suite du déficit du club, qui atteint, selon la mairie, 36 millions de francs, les salaires de décembre et janvier, d'un montant mensuel d'environ 3 millions de francs, n'ont pas été versés aux dix-huit professionnels.

D VOILE: course autour du monde en solitaire. - Le Sud-afri-cain John Martin (Allied Bank), leader après les deux premières étapes du BOC Challenge, la

en solitaire avec escale, est entré en collision avec un iceberg, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 février alors qu'il occupait la troisième place dans la troisième étape entre Sydney et Punta del Este (Uruguay) par le Cap Horn. La membrure principale de son hateau était castée et la come se délaminait à proximité de la quille. John Martin se trouvait à environ 2 000 milles au Sud-Ouest des côtes chiliennes mais n'avait pas réclamé de secours. Quant au Français Alain Gautier (Generali Concorde), en tête de la troisième étape, il a brisé l'un de ses deux safrans après avoir heurté un growler (morceau de glace détaché d'un iceberg).

□ RECTIFICATIF. - Contrairement à ce que nous avons écrit sur la foi d'une dépêche de l'AFP, les 149 accusations déposées au Canada, jeudi 14 février, par la police de l'Ontario contre 19 membres d'une congrégation religieuse accusés d'agressions sexuelles (le Monde du 16 février) ne concernaient pas la congrégation des Frères de l'instruction chrétienne (dont le siège est situé en France, à Ploermel, dans le Morbihan, et qui compte quelques communautés au Québec et dans le Nouveau-Brunswick), mais la congrégation des Frères des écoles chrétiennes.

1.27

٠. -

# A nous deux, New-York

Gérard Depardieu à la conquête de l'Amérique

GREEN CARD de Peter Weir

Au début du parlant, Maurice Chevalier imposa à Hollywood le type du Frenchie, le Français restant français dans des rôles de prince d'opérette ou de marchand de journaux, parlant anglais avec l'accent de Paname. séduisant les femmes (sa partenaire fut, souvent, Jeanette Mac Donald) sans avoir un physique d'Apolion mais grâce à son bagout et ses manières de bon gars qui n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Les Américains avaient consacré Chevalier star et ils ont toujours eu la nostalgie de ce Frenchie que ni Charles Boyer ni Jean Gabin, dans leurs carrières américaines respectives, n'ont incarné. Il semble bien, aujourd'hui, que Gérard Depardieu ait repris le flambeau. Il n'a en commun avec le Chevalier d'autrefois que ses origines très modestes, sa jeunesse aventureuse et son fantastique amour du métier

Depuis vingt ans, il a été la vedette des meilleurs films français, et il a fait le succès de certains autres qui, sans lui, auraient été banals. Mais le public américain, la presse américaine, ont eu un coup de foudre pour Gérard Depardieu, star sur les marchés internationaux, à cause de Cyrano de Bergerac, film de Jean-Paul Rappeneau sur lequel flotte le panache très français d'Edmond Rostand (cing nominations aux Oscars après d'autres performances). La sortie de Green Card, tourné en 1990 à New-York par Peter Weir, où Depardieu parle anglais juste un peu mieux que Maurice Chevalier, a non seulement confirmé mais précisé l'engouement de l'Amérique.

Or, Green card est un projet

Gérard Depardieu avait beaucoup aimé un film australien de Peter Weir et Peter Weir voulait tourner avec Depardieu depuis qu'il l'avait vu dans Danton. L'acteur avait approuvé le scenario de Green Card. Mais il n'était jamais libre. Le film, réalisé, montré plus tôt, aurait-il eu le même impact? Ce n'est pas sûr. Il arrive à un moment favorable au metteur en scène autant qu'à son interprète. Le coup d'éclat du Cercle des poètes disparus, l'an dernier, l'efficacité retrouvée du cinéma hollywoodien de la grande époque, ont servi Peter Weir. Si bien qu'avec Green Card, nous sommes en présence d'un double phénomène d'« américanisation » très révélateur, et dont on peut se demander comment il va être perçu et reçu de ce côté-ci de l'Atlantique.

### Mariage blanc

A New-York, une jeune femme, Bronte (Andie Mac Dowell, qu'on connaît par Greystoke et Sexe, mensonges et vidéo), pratique la botanique et l'horticulture, cherche à reboiser les quartiers pauvres de Manhattan - ce qui, suggère Peter Weir avec une forte pointe d'ironie, ne règle pas, pour autant, le problème social - et désire follement s'installer dans un apppartement avec jardin d'hiver. La propriétaire, une sorte de naine cabossée, surgie de quelque grimoire, ne veut louer qu'à un couple marié. Or, quelque part dans New-York, le Français Georges Fauré -Gérard Depardieu - serveur de restaurant en situation illégale, a besoin de la carte verte (« green card ») délivrée par le bureau d'immigration pour rester aux Etats-Unis. S'il était marié, il pourrait l'obtenir. Un tman - sert d'intermédiaire entre Bronte et Georges, qui ne se connaissent pas. Ils se fiançent et se marient à toute vitesse. Georges a prétendu être compositeur de musique. Mariage blanc. Chacun s'en va de son côté. Bronte peut avoir son jardin d'hiver, mais le bureau d'immigration réclame un contrôle, les preuves d'un vrai mariage. Bronte et Georges doivent donc habiter ensemble pendant quarante huit heures pour se préparer à un questionnaire perfide.

Voilà donc une variation sur l'éternel thème de la comédie américaine, «boy meets girl » avec ce que cela suppose de péripéties, de chamailleries, de sentiments contrariés, avant le «happy end ». En fait, ce n'est pas tout à fait cela. L'Australien Peter Weir s'en prend, sans ambages, à la législation américaine sur les étrangers. La satire pointe des dents aigues. Mais la mise en scène correcte, bien soignée, plaçant les gags là où il faut, ne se décide pas vraiment entre la critique sociale et la comédie sophistiquée.

Green Card, agréable divertissement, ne laisserait pas un souvenir impérissable, s'il n'était un prodigieux document sur Gérard Depardieu jouant Georges Fauré avec sa bonne santé sanguine, des airs de gros nounours sentimental et de grand adolescent mythomane et paumé devant les mystères de New-York. Le décalage entre le Depardieu que nous connaissons, celui qui peut tout interpréter, et le Depardieu assumant sa première prestation américaine sans se hausser du col, est bien ce qu'il y a de plus passionnant dans ce film. C'est justement cela que les Américains ont ressenti. C'est pourquoi ils en ont fait un événement.

**PHOTOGRAPHIE** 

# Les fantômes de « la Recherche »

Le monde de Proust photographié par Nadar fils

LE MONDE DE PROUST

En 1949, l'Etat acheta à la veuve de Paul Nadar l'ensemble de son fonds photographique - quatre cent mille plaques de verre : toute l'œuvre de son mari, mais aussi celle de Félix Nadar, son beau-père. Parmi cette moisson, une énorme collection de portraits. Le gotha, le Paris officiel des arts et lettres, le «demimonde» de la galanterie, tous ont défilé devant l'objectif du photographe, entre la fin du siècle dernier et la première guerre mon-

Immobilisés devant une toile peinte les modèles posent longuement, accessoires en main. Les gros plans sont rares. Les cliches sont ensuite soigneusement retouchés sur la plaque même (ce que Nadar père ne faisait jamais) : les tailles sont ainsi affinées, les rides estornpées, les cheveux absents dessinés. La Caisse nationale des monu-

ments historiques a choisi, parmi les clichés de Paul Nadar, une centaine de portraits pour faire revivre «le monde de Proust». Ou plutôt celui qui servit de cadre à la Recherche. Ils sont tous au rendezvous, à l'hôtel de Sully, dans un décor chocolat assez disgracieux. A commencer par la famille du narrateur et les rescapés des salons du Second Empire, la princesse Mathilde comme Charles Haas, vieux hibou tiré à quatre épingles,

l'un des modèles de Swann. Ils sont tous là, poudrés, astiqués, sanglés. Robert de Montesquiou, le poète des Hortensias, prenant la pose avec sa canne. La princesse Soutzo, raide sous son diademe. La voluptueuse Louisa de Mornand, comédienne dont Proust fut épris. M™ Aubernon, une Verdurin plus vraie que nature. L'ambassadeur Barrère, l'œil lointain et la barbe de buis ciré. La mère des compagnes du jeune Marcel aux Champs-Elysees, M. Bernadaky, en imposante Walkyrie. Boni de Castellane, qui prêta à Robert de Saint-Loup sa peau «blonde» et ses cheveux u aussi dorés que s'ils avaient absorbé tous les rayons du soleil», à



Trois femmes à qui la duchesse de Guermantes doit beaucoup : la comtesse Adéhaume de Chevigné, née Laure de Sade, au beau profil d'oiseau, la comtesse Elisabeth Greffulhe (Proust avouait qu'il allait souvent à l'Opéra « rien que pour admirer son port quand elle gravissait l'escalier») et M= Straus, veuve du compositeur Georges Bizet dont les spirituelles réparties seraient le modèle de l'«esprit Guermantes».

### L'envers du décor

On voit aussi, solennel, Gabriel Fauré, dont l'œuvre fournit les thèmes de la sonate de Vinteuil. le profil d'Anatole France - une des composantes de Bergotte, - la barbe-fleuve de Monet - l'un des modèles de l'Elstir de la Recherche. D'autres clichés nous montrent le décor (les salons surchargés de bibelots qu'arpentait le frileux narrateur, engoncé dans sa pelisse) et l'envers de ce décor (les valets d'écurie du prince Radziwill,

beauté, en train de bouchonner les

chevaux de leur maître). Ecume des jours, fleurs desséchées, tous ces fantomes ne sont la que parce que les personnages plus vivants de la Recherche leur ont été associés. Cette galerie de portraits et c'est là son intérêt - représente aussi l'«apprentissage» de l'écrivain. L'avant-garde littéraire de son temps - celle des fondateurs de la NRF - a reproché à Proust de se disperser en vaines mondanités. Elle n'a pas mesuré les motivations souterraines de l'écrivain : « Ouand nous croyons perdre notre temps, soit par snobisme, soit par dissipation amoureuse faisait remarquer Gilles Deleuze, nous poursuivons souvent un apprentissage obscur jusqu'à la révélation finale d'une verité du temps qu'on perd.» Révélation qui est, comme on le sait, l'un des thèmes profonds de son œuvre. **EMMANUEL DE ROUX** 

➤ Caisse nationale des monuments historiques et des sites, 62, rue Saint-Antoine, 75004, Paris. Tél.: 44-61-21-81. Jusqu'au 13 mai. Catalogue,

MUSIQUES

# Boy George, caméléon et phénix

Après quelques tribulations, l'ex-chanteur de Culture Club revient

Variation sur un thème ressassé : à trente ans, à peine, Boy George a déjà fait un tour complet sur les montagnes russes, de l'anonymat à l'obscurité en passant par la gioire planétaire; aujourd'hui, il s'agit de revenir. Nouvel album (The Martyr Mantras, voir le Monde du 24 jan-vier), nouveau label – More Protein, dirigé par Boy George - et discrétion nouvelle.

Cette attitude d'entrepreneur tranquille, aux antipodes des fras-

### CALENDRIER DES ADMINISTRATEURS PERSONAL SE

|                                                                                                                                       | P CONCERNO                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPÉRA-<br>BASTILLE<br>Amphithéétra<br>Jendi<br>21 février<br>20 h 30<br>Loe, Tél. :<br>40-91-16-16<br>Places 80 F<br>ig.a. Yeknelétai | LES MUSICIENS DE<br>L'ORCHESTRE NATIONAL<br>DE L'OPÉRA de PARIS<br>et la Musique<br>de Chambre<br>mozart, dvorak |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                  |

CHATELET THÉATRE MUSICAL DE PARIS EWING RANDALL BEHR Jeedi 28 Hvrier 20 b 30 Plano BRAHMS, R. STRAUSS

ÉGLISE St-EUSTACHE **Orchestre** Philharmonique 1= mars 20 h 30 Chœur de RADIO FRANCE Dir. : JOHN NELSON ROLFE-JOHNSON **BERLIOZ** TE DEUM **GRANDE SYMPHONIE** 

FUNEBRE

ques amplement documentées du chanteur de Culture Club, porte déjà ses fruits. Les premiers disques de More Protein, ceux de Boy George comme les autres, se ven-dent bien et le label – filiale de Virgin, la maison de disques du chan-teur depuis ses débuts – a trouvé sa place sur le marché de la dance sic en Grande-Bretagne.

music en Grande-Bretagne.

Car Boy George est revenu à ses premières amours. Avant même de former Culture Club au début des années 80, il avait défrayé la chronique demi-mondaine, figure inévitable des clubs londoniens. Aujourd'hui, il veut fournir en carburant les pistes de danse à travers le monde : « Il faut que la dance music se réconcilie avec l'idée de chanson. Sur la molité des titres chanson. Sur la moitié des titres qu'on entend en boîte, les chanteurs sonnent faux. C'est la condition sine

qua non pour enregistrer sur More Protein : chanter juste ». Boy George satisfait, et plus encore, à cette exigence. Seule sa voix ne l'a jamais trahi. Au moment où Culture Club disputait à Eurythmics la souveraineté sur la pop mondiale, le groupe s'est dissous dans un marasme musical et une brume prierée dont le cher une brume opiacée dont le chan-teur a mis quelques années à émerger, d'autant que les tabloids londo-niens n'ont rien fait pour lui faciliter la vie. Sa carrière solo, privée de direction, a doucement suivi une pente descendante, jusqu'au nadir de Tense Nervous Headache.

\_Mardi 5 Mars 1991

ALFRED

BRENDE

Mercredi 20 Mars 1991

RADULUPU

BRAHMS - MOZART - SCHUMANN

PLEYEL 45 61 06 30

tit: «Virgin Angleterre l'avait refusé. Aux Etats-Unis, j'avais signé avec Epic. Ils ont voulu ajouter du matériel qui convienne au marché américain et je me suis retrouvé à enregistrer des chansons que je détestais, ce que je m'étais promis de ne jamais faire».

son avant-dernier album que seul

Virgin France avait accepté de sor

Pour sortir du piège, Boy George a persuadé Virgin Grande-Bretagne de le soutenir dans l'aventure More Protein. Everything Starts With An E, le premier simple du label, fut un succès dans toutes les boites de nuit anglaises. Réalisé par E-Zee Possee, formation emmenée par le disc-jockey Jeremy Healey, vieil ami de Boy George, ce premier suc-cès a amené le chanteur a reprendre du service avec After The Love. sorti sous le pseudonyme Jesus

The All Alex

- -৩ পঞ্জী - স্কৃতি

গুৰু ক্ষিত্ৰ 🙀

— <del>— 24</del>

i de La Carte de L

---

Car en chemin Boy George a trouvé la foi. Plutôt du côté de Bénarès que de Damas. D'où les maniras du dernier album, et la réussite de Bow Down Mister, gospel hindouisant qui devrait être aux années 90 ce que My Sweet Lord de George Harrison fut aux années 70. «C'est la chanson la mieux produite que j'ai jamais faite. Elle est numéro un dans les clubs. J'ai eu un ami chez les Hare Krishna et il m'avait dit qu'il faudrait faire danser les gens sur les mélopées. Je suis sûr que 1991 sera l'année de la dance music acoustique. Il ne faut pas confondre dance music et mar-tèlement, réduire le genre à la house italienne ou allemande. » Prosélyte multicarte, Boy George avance tout doucement vers son but à force de confiance en soi et d'idealisme : « Je voudrais obtenir une parcelle de pouvoir dans l'industrie du disque. Parce que je ne suis sur que d'une chose, j'ai bon goût»

**THOMAS SOTINEL** 

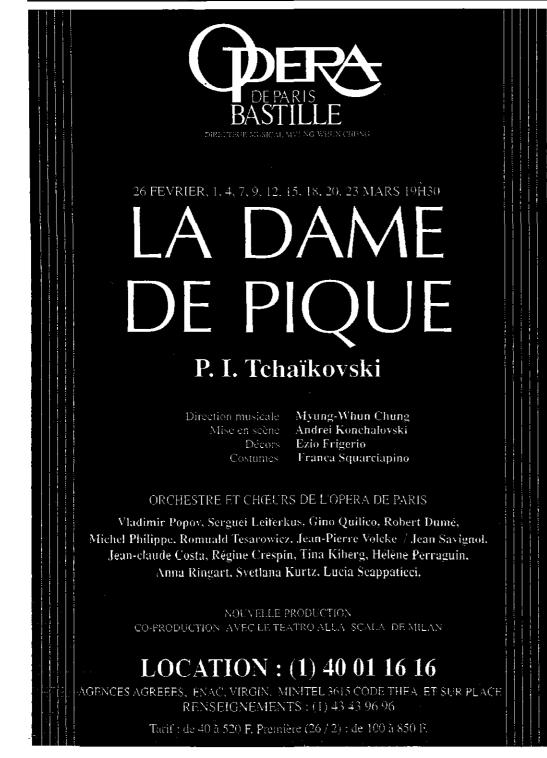



## **CULTURE**

THÉATRE

A Bueite aug

is de viagrafia

The State of Marchine

Source And Source And

The second of th

The tell in the land.

 $\iota_{\geq_{\lambda}}$ 

4 2 gs

### Les clowns sauvages

Molière relu par Gildas Bourdet

LE MALADE IMAGINAIRE à la Comédie-Française

De nos enfances à nos fins de vie, de la communale au théâtre d'Etat, nous retrouvons et retrouvons ces Alceste, ces Dandin, ces Harpagon, les mêmes toujours, tou-jours changés, comme ces oncles ou cousins qui, les décennies passant, s'habillent, se coiffent, autrement, et comme ces maisons de famille aussi dont les papiers peints des chambres et les lampes des salles à manger disparaissent, sont chamboulés, se mettent au goût du jour. C'est la même chose avec Molière, cette fidélité à la découverte, si Dandin par exemple eut la pre-mière fois la voix, le regard, de Fernand Ledoux. La différence est qu'une pièce de Molière, quelle qu'elle soit, à l'encontre des parents, des amis, des maisons, ne vieillit pas. Reste fraiche comme un gardon. Cela fait une tristesse en moins. C'est peut-être pourquoi nous retournons la voir, si souvent, bien que nous la sachions par cœur.

Gildas Bourdet peint la maison d'Argan d'une manière plutôt cubiste, ce sont des à-plats de couleurs nettes, segmentés - les façades des marchands de couleurs étaient peintes dans ce style, naguère. Mais plus que ces couleurs, c'est la dureté des lignes qui frappe, et le refus de perspective : aucune courbe, rien que des angles, donc aucune fausse douceur. Quelque chose de fixe (idée fixe) et de clinique. Sur ce fond froid sans indulgence, sans espérance, s'animent des figures masquées, difformes; elles indiquent un climat de carnaval ou de cirque. Il suffit dès lors de brusquer le jeu, de «ténoriser» les voix, de casser les gestes en lignes brisées, en chutes nez ou cul par terre, pour imposer, de ce Malade imaginaire, une vue entre

cauchemar et clowns. Et le parti-pris de Gildas Bourdet est très intéressant, parce qu'ainsi il saute à pieds joints sur une nuance très personnelle, et fondamentale, de la conscience de Molière. Lors-

que Molière axe l'une de ses pièces carrément sur lui-même, sur sa mélancolie, ses douleurs, sa femme, ses ennemis, alors ce qui lui vient à l'esprit, ce qu'il écrit, n'est ni vrai-ment de la comédie, ni vraiment une forme ou une autre de commedia dell'arte, ni vraiment la farce populaire. Comique et tragique, à proprement parler, sont hors de proprement parier, sont nors de propos. Il écrit quelque chose qui est une alliance de folie, d'agitation presque maniaco-dépressive, et de violence aberrante, sauvage, sadique avant la lettre. A le prendre tel quel, ce Molière-là est atroce. Avant lui, il n'y a rien de tel. Après la feut avant trois ciècles nlus lui, il faut sauter trois siècles plus tard, mais Keaton est plus impassi-ble, Chaplin plus sentimental, Ubu plus canular, et un écho de Molière, mais mille fois plus négligé, apparaît chez les caricaturistes de Hara-kirl et Charlie Hebdo.

Gildas Bourdet est donc attachante, et son Malade imaginaire serait «ressemblant» s'il avait pu obtenir de ses interprètes un jeu qui épouse l'orientation de la mise en scène, du décor, des costumes. Ce n'est entièrement accompli que par Marianne Epin, magnifique Toi-nette, endiablée, vivace, sur-réelle, pitre d'un désespoir mécanique se cognant aux parois d'une cage irréelle, éclatante de lumière, - il y a assez longtemps que Marianne Epin n'avait aussi bien joué. Les autres comédiens, Jean-Luc Bideau (Argan), Philippe Torreton (Thomas Diafoirus), Claire Vernet (Béralde), leurs camarades, certes ne déméritent pas, mais semblent branchés sur un voltage impropre : il manque quelque chose.

La conception d'ensemble de

Ajoutons qu'il est regrettable que seuls les spectateurs du Centre dramatique national de Tours aient vu, les premiers jours de février, la mise en scène de Gilles Bouillon de Monsieur de Pourceaugnac qui était, elle, l'intimité même du mal secret, bête-et-méchant, sadique, de l'auteur - un sommet.

MICHEL COURNOT ► En alternance. Tél.: 40-15 00-15.

**ARTS** 

## Histoire sainte

Robert Combas s'est converti à l'art sacré

**ROBERT COMBAS Galerie Yvon Lambert** 

Après l'Antiquité, la Bible: Combas continue à s'approvisionner en inspiration dans les grands magasins de la culture universelle. On ne saurait le lui reprocher, puisqu'il ne fait ainsi que remettre à la mode les méthodes des chers vieux peintres du siècle dernier, qui passaient avec aisance d'un Jugement de Pâris à une Extase de Marie-Madeleine. Eux exécutaient leurs images en style post-ingresque, néoraphaëlesque ou zurbarano-rembranesque ad libitum, Combas les exécute en style Chaissac-comics voilà la seule, et faible, différence. Flandrin - par exemple - faisait du Flandrin, indépendamment des sujets. Combas fait du Combas, c'est-à-dire qu'il en fait trop, bien trop, dans la caricature ripolinée, la

dégoulinade décorative. Qu'il maîtrise avec dextérité les techniues qui suggérent le s le n'importe quoi, nul n'en doute plus. Mais il n'est pas moins douteux que le genre « crado » a glissé à l'académisme de bon rapport com-

mercial. La répétition tue la surprise surprise de peu d'ampleur du reste, puisque Combas pastiche largement Dubuffet et Chaissac, Représenter le Christ et les saints en figures bariolées de carnaval, grimer Marie l'Egyptienne et Thérèse d'Avila avec si peu d'invention et tant d'application n'est pas sacrilège, mais trivial.

PHILIPPE DAGEN

► Galerie Yvon Lambert, 108 rue Vieille-du-Temple, 75003 Paris, tél.: 42-71-09-33; jusqu'au 13 mars. Galerie Beaubourg, 23, rue du Renard, 75004 Paris, tél. : 42-71-20-50; jusqu'au 30 mars.

# Dessins de fer

Les tiges et les fils d'Henri Larrière

HENRI LARRIÈRE Galerie Claude Samuel

Henri Larrière est de ces artistes indifférents à la réclame et aux engouements qui développent leurs œuvres seuls et les montrent rarement. Il a ses procédés et ses préférences : la construction plutôt que le modelage, l'hétérogénéité des matériaux plutôt que la cohérence obtenue par la fonte. Avec des tiges, des barres et des fils métalliques récupérés qu'il chauffe, martèle, tord et soude, il compose des œuvres singu-lières. Ce sont, à l'extrémité d'une verticale fixée dans un socle, des figures géométriques où l'angle et la courbe s'épousent et se contrarient. Une spirale s'échappe d'un carré. Un agrégat de triangles en dents de Paris, tél.: 42-77-scie rompt la linéarité d'une hori-qu'au 9 mars.

zontale. Un fragment de bois ou un éclat de verre troublent le regard. Où apparaît d'abord un schéma abstrait, une esquisse de paysage se dis-

tingue ensuite. Larrière ne cesse d'alléger et d'épurer, si bien que ses constructions, les plus récentes particulièrement, tiennent essentiellement du dessin développé dans l'espace. Cet exercice de balancement entre la calligraphie et son effacement intrigue et séduit. En équilibre entre allusion figurée et géométrie calculée, entre image et axiome, la sculpture de Larrière ménterait assurément quelques expositions de musées qui la fassent connaître.

▶ 18, place des Vosges, 75004 Paris, tél. : 42-77-16-77; jus-

## **AGENDA**

RADIO-TÉLÉVISION

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimenche-lundi. Signification des symboles > signalé dans « le Monde radio-télévision » ; D Film à éviter ; s On peut voir ; se Ne pas manquer ; ses Chef-d'œuvre ou classique.

Championnet d'Europe Espoirs : France-Espegne, en différé de Tours.

O.05 Cinéma :
Piranhe 2,

ies tueurs volants. 🗆 Film hollando-kalo-amér

Cameron (1984).

## Mardi 19 février

0.30 Musique : Carnet de notes. TF 1 **CANAL PLUS** 

21.00 Cinéma:

Le léopard. 
Film français de Jean-Cleude Sussfeld
(1983). Avec Clauda Brasseur, Dominique
Lavanant, Marius Wayers. 20.30 Cinéma : Haute sécurité. = Film américain de John Flynn (1989). 22.35 Magazine : 22.10 Flash d'informations.

Ciel, mon mardi l Présenté per Christophe Dechavanne

0.25 Journal, Météo et Bourse.

20.50 Les dossiers de l'écran : Virages. = Film américain de James Goldstone (1969). Débat : 22.55 Alain Prost

21.55 Journal

21.55 Journal.
20.40 Téléfilm:
Le jeu du rol.
De Jean Raspail, avec Pierre Dux, François Marthouret.
22.15 Télévision régionale.
23.10 Variétés: Eurotop.
0.00 Magazine:
Espace francophone.
Fabienne Thibeaut en concert.

13.35 Série : Alerte à Malibu. 14.30 Club Dorothée.

17.25 Série: Chips. 18.20 Jeu: Une famille en cr.

19.45 Divertissement : Pas folies, les bêtes !

Sport : Football.

des princes. 21.30 Tirage du Loto. 21.45 Sport : Football (suite). 22.50 Magazine :

A 2

17.25 Jeu:

18.50 Feuilleton : Santa-Barbara.

19.50 Tirage du Loto. 20.00 Journal, Tapis vert, Météo et Trafic infos.

Le droit de savoir.

23.45 Au trot.
23.50 Journal, Météo et Bourse.
0.25 Série : Mésaventures.
0.55 Série : Côté cour,

13.45 Feuilleton : Générations.

16.30 Jeu : Le chevaller du labyrinthe. 17.05 Eve raconté.

Des chiffres et des lettres.

Julie de Carneilhan. Une belle aristocrate quadragér

George Sand (3º partie).

14.25 Eric et toi et moi.

17.55 Magazine : Giga. 18.55 INC.

19.00 Série : Mac Gyver.

20.00 Journal et Météo. 20.50 Téléfilm :

ancien meri.

1. Le Nord canadien. 23.20 Journal et Météo.

22.25 Documentaire : Far West.

23.45 Magazine : Prolongations. Spécial cyclisme.

13.35 Série: Chers détectives. 14.30 Magazine: Montagne (rediff.).
15.05 Magazine: Objectif Tintin.
16.20 Jeu: L'œuf de Colomb.

17.05 Magazine : Une pêche d'enfer. 17.30 Arnuse 3.

18.10 Magazine : C'est pas juste

20.10 Jeux : La classe. 20,40 Magazine:

Magezine :

a route de la soie.

Magazine : Minuit en France.

**CANAL PLUS** 

13.30 Téléffilm : Le cambriclage. 15.15 Les nuis... l'émission (rediff.).

Azouz Begag, le gone de nuite part. 0.05 Musique: Carnet de notes.

19.10 Sport:
Volley-bail.
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes : Fréjus-Panathinaikos Athènes.
18.00 Canaille peluche.

22.20 Journal.

16.10 Sport:

23.35

18.30 Jeu : Questions pour un champion.

19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.30, le journel de la région.

La marche du siècle. Les portes de la folie, invités : Louis Berta-gna, neuropsychietre, Edouard Zerifian, psychiatre au CHU de Caen, Michel Del-

pach, William Styron auteur de Face aux ténèbres.

Faut pas rêver. Liban : Kadicha, la vallée sainte Ardennes : forêts de légendes ; Thallande

Les réseaux secrets de Saddam.

Chempionnat d'Europe, match de qualifica-tion : France-Espagne, en direct du Parc

La roue de la fortune.

TF 1

19.20 Jeu :

20.40

LA 5 Alain Prost face aux téléspectateurs. Animé par Gilbert Kehn. 0.00 Journal et Météo. 0.25 Musique : Jazz à Antibes. Spécial Dizzy Gilespie (2- panie). 20.45 Cinéma : Cul et chemise. Film Italien d'Italo Zingarelli (1979). Avec Bud Spencer, Terence Hill, Joe Bugner. 22.35 Cinéma : Péché vértiel. □ Film italien de Salvatore Sampiari (1974). 0.15 Journal de minuit. M 6

20.35 Téléfilm : Un chien pour deux. De Michael Landon, avec Michael Landon, Victor French. 22.15 Série : Brigade de nuit.

22.20 Sport:

23.10 Magazine : Vénus. 23.40 Six minutes d'informations. 23.45 Magazine : Dazibao. 23.50 Musique : Bouleverd rock'and hard.

2.00 Rediffusions. LA SEPT

21.00 Magazine : Mégamix. 22.00 Dynamo (Spécial rencontres).
22.35 Téléffilm : Sorrow acra
(Le champ de la douleur). De Morten Hen

23.30 Court métrage : Le coupeur d'eau.

FRANCE-CULTURE

20.30 Archipel médecine.

La schizophrénie. 21.30 Débat. Progrès scientifique et recherche militaire : indépendance, complicité ou tutelle?

22.40 Les nuits magnétiques. Portrait de Guy.

0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda. Jefferson Airplane.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 15 soût 1990 lors du Festival de Bregenzi : Elf transparente pour orchestre, de Krenek; Lieder eines fahrenden Gesellen, de Mahler; Symphonie n° 9 en mi mineur op. 95, de Dvorak, par l'Orchestre de jeunes Gustav-Mahler, dir. :

23.07 Poussières d'étoiles

0.10 Magazine : Dazibao.

LA SEPT

17.25 Magazine : Mégamix.

Les métamorphoses d'André Malraux.

18.20 Documentaire :

20.50 Danse : La lampe.

21.00 Vidéo : Le géant.

22.35 Cinéma :

2.00 Rediffusions.

0.15 Musique : Boulevard des clips.

16.30 Documentaire : Histoire paralièle.

19.55 Chronique : Le dessous des cartes.

22.25 Cinéme d'animation : Images. Le jour avant ; Le charme discret de la

Toute une nuit. EN Film beige de Chantel Akerman (1982).

0.05 Court métrage : Les amis du plaisir.

21.30 Correspondances.
Des nouvelles de la Belgique, du Canada et

0.50 Musique : Coda, Jefferson Airplane.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 12 janvier au Théâtre des Champs-Elysées) : Octuor à cordes en mi bémoi majeur op. 20, de Mendelssohn;

Quetuor à cordes nº 14 en sol majeur K 387, Quatuor à cordes nº 16 en mi bémol

majeur K 428, de Mozert; Oustuor à cordes nº 8 sur des thèrnes de Mozert, de

FRANCE-CULTURE

20.30 Antipodes. Trouble d'identité.

de langue française.

22.40 Les nuits magnétiques.

Portrait de Claudia.

0.05 Du jour au lendemain.

de la Suisse.

22.00 Communauté d

20.00 Documentaire : Musiques noires.

## Mercredi 20 février

En clair jusqu'à 21.00 — 18.30 Dessins animés : Ça cartoon. 18.50 Top albums.

19.20 Magazine : Nulle part ailleurs. 20.30 Cinéma dans les salles. 21.UU Cinema:
Maman. ■ 
Film français de Romain Goupil (1989).
Avec Anémone, Arthur H. William Lafon.

22.20 Flash d'Informations. 21.00 Cinéma :

22.30 Cinéma :

22.30 Cinéma :
Retour de la rivière Kwaï. 

Film britannique d'Andrew McLeglen (1988). Avec Nick Tate, Timothy Bottoms, George Takei (v.o.).

0.05 Cinéma :
Zanzībar. 

Film français de Christine Pascal (1989). Avec Fabienne Babe, André Marcon, Francis Girod.

13.30 Série : Arabesque. 14.25 Série : Le renard. 15.30 Série : Bergerac. 16.30 Dessins animés. 18.40 Série : K 2000.

19.30 Série : Tel père, tel fils. 20,00 Journal. 20.33 Drôles d'histoires.

Heffron, avec Martin Sheen, Roxanno Une organisation humanitaire au secours de

22.20 Débat : La grande pauvreté.
Animé per Giles Schneider et Béantice Schönberg. 0,00 Journal de minuit.

0.10 Série : Les globe-trotters.

13.25 Série : Madame est servie (redif(\_). 13.55 Cinéma : Maciste dans les mines du roi Salomon. 🗅

15.30 Jeu : Quizz cœur. 16.15 Série : Vegas. 17.05 Hit hit hit hourra! 18.05 Série : Supercopter. 19.00 Série : La petite maison dans la prairie.

19,54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Madame est servie. Téléfilm : Suspect d'office. Ancien anarchiste, muet, simplet : il est un coupable idéal.

22.20 Série : Equalizer. Quelque chose en plus. Les enfants trisomiques.

0.05 Six minutes d'informations

23.15 Documentaire : 60 minutes.

Bailly; Guatuor à cordes n° 12 en ut mineur op. posthume D 703, de Schubert, par le Quatuor Borodine et le Quatuor Manfred. 23.07 Poussières d'étoiles. Jazz-club en direct du Petit Opportun à Paris : Jimmy Gourley et Sean Gourley, guitares, Dominique Lemerle, contrebesse, Philippe Courbelle,

Du lundi au vendredl, à 9 heures, sur FRANCE-INTER «ZAPPINGE» Une ámission de GILBERT DENOYAN

Le Monde / SOFRESNIELSEN Audience TV du 18 février 1991

| Audience Insta | ntanée, France entièr                   | e 1 point = 20        | 2 000 fayers        |                  |                   | <u> </u>              |                      |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| HORAIRE        | FOYERS AYANT<br>REGARDE LA TV<br>(en %) | TF 1                  | A 2                 | FR 3             | CANAL +           | LA 5                  | м 6                  |
| 19 h 22        | 69,5                                    | Santa Barbara<br>21,2 | McGyver<br>9,5      | 19-20<br>20.0    | Nulle part<br>2,3 | K 2000<br>3,6         | Petite maison        |
| 19 h 45        | 64,3                                    | Rous fortuna<br>26,8  | McGyver<br>12,5     | 19-20<br>13,1    | Nulle pert<br>3,8 | Tel père<br>3,9       | Petite meisor<br>4,3 |
| 20 h 18        | 76,A                                    | Journal<br>31,3       | Journal<br>18,7     | La classe<br>9.5 | Nuile part<br>3,8 | Journal<br>7,6        | M= est servi         |
| 20 h 55        | 76,1                                    | Stars 90<br>19,8      | François 1=<br>20,4 | Le bon<br>18,1   | incidents<br>1,9  | Drôles d'hist.<br>9,0 | Macadam<br>9,2       |
| 22 h 8         | 67.2                                    | Stars 90<br>18,5      | François 1=<br>16,0 | Le bon<br>17.1   | Incidents<br>1,9  | Droles d'hist.<br>9,1 | Macadam<br>7,1       |
|                | <del> </del>                            | Stare 90              | Génération 90       | Le bon           | .Justice          | Capitaine             | Hongkong             |

### LA CINÉMATHÈQUE PALAIS DE CHAILLOT

MERCREDI Années 30 : le théâtre de boulevard à l'écran : le Veau gras (1939), de Serge de Poligny, 16 h ; Années 30 : la comé-die américaine : le Gorille (1939, v.o.), d'Allan Dwan, 19 h ; Années 30 : la v.o.), de Leo McCarey, 21 h.

PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24)

MERCREDI Carte blanche à Peter Brook : l'Es-clave de l'amour (1976, v.o. s.t.f.), de, Nikita Mikhalkov, 18 h ; le Salon de musique (1958, v.o. s.t.f.), de Setyajit

### **CENTRE** GEORGES-POMPIDOU

SALLE GARANCE (42-78-37-29) MERCREDI Zavattini: Station Terminus (1953, v.o. s.t.f.), de Vittorio De Sica, 14 h 30; le Dernier Train (1966, v.o. s.t.f.), de Nelo Risi, 17 h 30; Pour l'amour du ciel (1950, v.o. s.t.f.), de

### **VIDÉOTHÈQUE DE PARIS**

Luigi Zampa, 20 h 30.

2, grande galerie, porte Saint-Eustache Forum des Halles (40-26-34-30)

MERCREDI Les Folles Années -1920-1940 Jeune public : la Grande Vadrouille (1966) de Gérard Oury, 14 h 30 lités anciennes : Eclair journal 16 h 30 ; l'Avant-garde : Jean Epstein Encyclopédie du cinéma français : Jean Epstein (1978) de Claude-Jean Philione la Glace à trois faces (1927) de Jean Epstein, 18 h 30 ; le Front populaire : Eclair journal, la Belle Equipe (1936) de Julien Duvivier, 20 h 30.

### LES EXCLUSIVITÉS

LES AFFRANCHIS (") (A., v.o.) Cinoches, 6- (46-33-10-82); Grand Pavois, 15- (45-54-46-85).

ALICE (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36); Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36); Action Rive Gauche, 5-(43-29-44-40); UGC Danton, 6-(42-71-52-36); Action Rive Gauche, 5-25-10-30) · UGC Rotonde, 6: (45-74-94-94) ; La Pagode, 7• (47-05-12-15) UGC Champs-Elysées, 8- (45-62-20-40); UGC Opéra, 9- (45-74-95-40); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81); 14 Juliet Bastnie, 11 (43-57-90-81); Escurial, 13 (47-07-28-04); Mistral. 14 (45-39-52-43); 14 Juillet Beaugre-ne8e, 15 (45-75-79-79); UGC Maillot, 17 (40-88-00-16); v.f.: Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52); Les Nation, 12 (43-43-04-67) ; UGC Gobelins, 13- (45 61-94-95) ; Pathé Montparnassa, 14-(43-20-12-06) ; UGC Convention, 15-(45-74-93-40) ; Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01).

22-48-01).
L'ANGE IVRE (Jap., v.o.): Reflet
Logos I, 5- (43-54-42-34).
LES ARNAQUEURS (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12);
Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33): 14
Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83): Publimarcheres Ebrehs, 8- (47-20-78-23).

ATTACHE-MOI [ (Esp., v.o.) : Luceraire, 6• (45-44-57-34). LES AVENTURIERS DU TIMBRE

BLANCHE-NEIGE ET LE CHATEAU HANTÉ (A., v.f.) : Le Berry Zèbre, 11-(43-57-51-55) ; Saint-Lambert, 15- (45-

BOUGE PAS, MEURS, RESSUS-CITE (Sov., v.o.) : 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00).

Concords, 8- (43-59-92-82). LA CASA DE BERNARDA ALBA (Esp., v.o.) : Latina, 4- (42-78-47-86). LE CERCLE DES POÈTES DISPA

LE CHATEAU DE MA MÈRE (Fr.) Gaumon: Ambassade, 8- (43-59 CINEMA PARADISO (Fr.-it., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-36) ; Grand Pavois, 15• (45-54-46-85).

nassiens, 14- (43-20-32-20). Triomphe, 8 (45-74-93-50); Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20). LA DÉSENCHANTÉE

DESPERATE HOURS (\*) (A., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47) ; Studio 28, 18- (46-06-36-07).

LA DISCRETE (Fr.): Gaumont Les Halles, 1° (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2° (47-42-60-33); Pathé Hautefeuille, 6° (46-33-79-38); Gaumont Ambassade, 8° (43-59-19-08); La Bastille, 11° (43-07-48-60); Fauvette, 13° (43-31-58-86); Gaumont Parnasse, 14° (43-27-84-50); Pathé Clichy, 18° (45-22-46-01).

DO THE RIGHT THING (A., v.o.) Cinoches, 6: (46-33-10-82).

DOC'S KINGDOM (Fr.-Por., v.o.)

### LES FILMS NOUVEAUX

DANSE AVEC LES LOUPS. Film DANSE AVEC LES LOUPS. Firm américain de Kevin Kostner, v.o. : Forum Horizon, 1• (45-08-57-57) ; Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33) ; Bretagne, 6• (42-22-57-97) ; UGC Odéon, 6• (42-25-10-30) ; Gaumont Ambassade, 8• (43-59-19-08) ; UGC Normandie, 8• (45-63-16-16) ; Gaumont Alésia, 14• (43-27-84-50) ; v.f. : Rex (le Grand Rex), 2 (42-36-83-931 · Fauvette 13 · (43-31-56-86) ; Gaumont Convention. 15-(48-28-42-27) ; Pathé Wepler, 18-(45-22-46-01); Le Gambetta, 20-

(46-36-10-96). L'EVEIL. Film américain de Penny Marshall, v.o. : Forum Horizon, 1-(45-08-57-57) ; Pathá Impérial, 2-(47-42-72-52) ; 14 Juillet Odéon, 6-43-25-59-83) ; Pathé Hautefeuille, 6- (46-33-79-38) : UGC Rotonda, 6-(45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8• (43-59-92-82); UGC Normandie, 8° (45-63-16-16) ; La Bastille, 11° (43-07-48-60) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79); UGC Maillot, 17 (40-68-00-16); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Bestille, 12-(43-43-01-59) ; Fauvette, 13- (43-31-56-86) ; Mistral, 14- (46-39-52-43) ; Pathé Montparnasse, 14-(43-20-12-06) ; Pathé Wepler II, 18-

(45-22-47-94); Le Gambetta, 20-(46-36-10-96)

Peter Weir, v.o. : Gaumont Les Halles, 1• (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2: (47-42-60-33); Ciné Beaubourg, 3: (42-71-52-36); UGC Odéon, 6: (42-25-10-30); La Pagode, 7: (47-05-12-15); Gaumont Champs-Elysées, 8• (43-59-04-67); UGC Biarritz, 8• (45-62-20-40) ; 14 Juliet Bastille, 11 (43-57-90-81) ; UGC Gobelins, 13 (45-61-94-95); Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrenese, 15· (45-75-79-79); Bianvenue Montparnasso, 15· (45-44-25-02); UGC Maillot, 17· (40-68-00-16); v.f. : UGC Montparnasse. 6: (45-74-94-94); Saint-Lazare-Pasquier, 8\* (43-87-35-43); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); Las Nation, 12\* (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Convention, 15- (45-74-93-40) ; Pathé Clichy. 18- (45-22-46-01).

cis Champs-Etysées, 8 (47-20-76-23) 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81) Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40) 14 Juillot Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79); v.f.: Les Montparnos, 14 (43-

PERDU (Can.) : Latina, 4- (42-78-47-86) : Le Berry Zèbre, 11- (43-57-51-55) : Saint-Lambert, 15- (45-32-

LE BRASIER (Fr.) : Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26) ; Bretagne, 6• (42-22-57-97) ; Pathé Marignan-

RUS (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) ; George V, 8- (45-62-41-46).

LA CONTRE-ALLÉE (Fr.) : Pathé Français, 9: (47-70-33-88) ; Sept Par-CYRANO DE BERGERAC (Fr.): UGC

Cinoches, 6: (46-33-10-82) ; Républic Cinémas, 11: (48-05-51-33).

LA DISCRÈTE (Fr.) : Gaumont Les

GREEN CARD. Film américain de

LE SANG DES HÉROS. Film amé ricain de David Peoples, v.o.: Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); George V, 8• (45-82-41-46); Sept Parnassiens, 14• (43-20-32-20); v.f.: Psthé Wepler II, 18• (46-22-47-94) ; La Gambetta, 20- (46-36-10-96).





### LE BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 1990

\_\_ est paru \_\_ 200 pages - 47 F

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

Nous publions désormais le mardi les films qui seront à l'affiche à Paris, à partir du mercredi.

Les commentaires concernant les films nouveaux ainsi qu'une sélection commentée des exclusivités et des grandes reprises figureront dans notre supplément « Arts et Spectacles » du mercredi (daté jeudi).

EUROPA EUROPA (Fr.-All., v.o.) : Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) ; Denfert, 14 (43-21-41-01). L'EXPÉRIENCE INTERDITE (\*) (A. v.o.) : Forum Orient Express, 1 (42-33-42-26) : UGC Triomphe, 8 (45-74-

93-501 : v.f. : UGC Montpamasse, 6. (45-74-94-94) : Paramount Opéra, 9-(47-42-56-31). LA FEMME DU MARCHAND DE PÉTROLE (Sov., v.o.) : Cosmos, 6-(45-44-28-80).

FENÈTRE SUR PACIFIQUE (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36); 14 Juillet Odéon, 6\* (43-25-59-83); UGC Rotonde, 6\* (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40) : 14 Juillet Beaugrenelle, 15-(45-75-79-79) ; v.f. : UGC Opéra, 9-45-74-95-40); UGC Gobelins, 13- (45-

61-94-95). LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.) : Utopia Champollion, 5- (43-26-

84-65). LA FILLE AUX ALLUMETTES (Fin. v.o.) : Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) ; Denfert, 14 (43-21-41-01). GÉNIAL MES PARENTS DIVOR-CENT (Fr.) : Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33) ; Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08) : George V, 8- (45-62-41-46) : Pathé Français, 9- (47-70-33-88); Fauvette Bis, 13- (43-31-60-74); Les Montparnos, 14- (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27) : Pathé Clichy, 18- (45-22-

46-01). GHOST (A., v.o.) : UGC Triomphe, 8 (45-74-93-50) ; v.f. : UGC Montparnasse, 6 (45-74-94-94) ; Hollywood LA GLOIRE DE MON PÈRE (Fr.) Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09).

LE GRAND BLEU (Fr., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47). HENRY & JUNE (\*) (Fr., v.o.) Cinoches, 6- (46-33-10-82).

HENRY V (Brit., v.o.) : Panthéon, 5: (43-54-15-04) ; 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-59-83) ; Elysées Lincoln, 8 (43-59-36-14) ; Max Linder Panorama, 9 (43-20-32-20).

HIGHLANDER, LE RETOUR (A v.o.) : Forum Horizon, 1• (45-08-57-57) : UGC Odéon, 6• (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 9-(43-59-92-82); UGC Normandie, 8-(45-63-16-16); Kinopanorama, 15-(43-06-50-50); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); Les Nation, 12 (43-43-04-67); UGC Gobelins, 13 (45-61-94-95) : Mistral 14- (45-39-52-43) Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06) : UGC Convention, 15 (45-74-

L'HISTOIRE SANS FIN IL (A., v.o.) : 36-83-93) ; Publicis Saint-Germain, 6-(42-22-72-80) ; Publicis Champs-Ely-(42-22-72-80); Publicis Champs-Elysées. 8\* (47-20-76-23); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (45-61-94-95); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Miramar, 14\* (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18\* (45-22-47-94); Le Gambetta, 20\* (48-38-10-96)

HOT SPOT (\*) (A., v.o.) : Ciné Beeubourg. 3\* (42-71-52-36) : 14 Juillet Pernasse, 6\* (43-26-58-00) ; UGC Biarriz, 8\* (45-62-20-40) ; UGC Opéra, 9\* (45-74-95-40)

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6: (46-33-

J'AI ENGAGÉ UN TUEUR (Fin., v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-77) : Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33).

JU DOU (Chin., v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77). KORCZAK (Pol.-All.-Fr., v.o.) Cinoches, 6- (46-33-10-82). LACENAIRE (Fr.) : Epée de Bois, 5-

(43-37-57-47). LES LIAISONS DANGEREUSES (A. v.o.) : Cinoches, 6\* (46-33-10-82) Grand Pavois, 15\* (45-54-46-85).

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION (A., v.o.): George V, 8 (45-62-41-46); v.f.: Forum Orient Express, 1 (42-33-42-26): Sept Pamassiens, 14 (43-20-

LE MARI DE LA COIFFEUSE (Fr.) : George V, 8 (45-62-41-46). MEMPHIS BELLE (A., v.o.) : UGC Triomphe, 8- (45-74-93-50).

MIMA (Fr.): Forum Orient Express, 1 (42-33-42-26) ; Pathé Hautéfeuille, 6 (46-33-79-38).

MISERY (\*) (A., v.o.) : Gaumont Las Halles, 1<sup>e</sup> (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2<sup>e</sup> (47-42-60-33) ; Ciné Beau-bourg, 3<sup>e</sup> (42-71-52-36) ; UGC Danton, 6- (42-25-10-30) ; Gaumont Ambas-sade, 8- (43-59-19-08) ; UGC Biarritz. 8 (45-62-20-40) ; 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81) ; UGC Gobelins, 13 (45-61-94-95) ; Gaumont Parnasse, 14-(43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50) : 14 Juillet Beaugrenelle, 15• (45-75-79-79) ; v.f. : Rex, 2• (42-36-83-93) ; UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94) ; UGC Opéra, 9- (45-74-95-40) ; UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59) ; Gaumont Convention, 15 (48-

MO' BETTER BLUES (A., v.o.) : images d'aileurs, 5: (45-87-18-09). MONSIEUR QUIGLEY L'AUSTRA-LIEN (A., v.f.) : Paris Ciné I, 10- (47-70-21-71).

MR AND MRS BRIDGE (A., v.o. Bienvenüe Montpamasse, 15- (45-44-25-02)

LE MYSTÈRE VON BULOW (A., v.o.): 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-59-83); Gaumont Ambassade, 8: (43-59-19-08); Gaumont Parnasse, 14: 43-25-24.00

MYSTIC PIZZA (A., v.o.): Forum Horizon, 1- (45-08-57-57); George V, 8- (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82); Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20); v.f.: Pathé Français, 9 (47-70-33-88) . Pathé Montparnasse, 14 (43-20-

v.o.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71) : Grand Pavois, 15- (45-54-

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A

NIKITA (Fr.) : Gaumont Ambassade, 8• (43-59-19-08) : Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50) ; Les Montparnos, 14-(43-27-52-37) LE NOUVEAU MONDE (Fr.) : Acca

ON PEUT TOUJOURS RÉVER (Fr.) : ON PEUT TOUJOURS REVER (Fr.): Forum Horizon, 1• (45-08-57-57); Rex, 2• (42-36-83-93); Pathé Haurefeuille, 6• (46-33-79-38); George V, 8• (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 8• (43-859-92-82); Saint-Lazare-Pasquier, 8• (43-87-35-43); Pathé Français, 9• (47-70-33-88); Les Nation, 12• (43-43-04-67); UGC Lyon Bestille, 12• (43-43-01-59); Fauvette, 13• (43-31-56-86); Mistral, 14• (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14• (43-20-Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06) : Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27) ; Pathé Clichy, 18- (45-22-

46-01). L'OPÉRATION CORNED-BEEF (Fr.): Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12): Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Rex. 2- (42-36-83-93): UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94): UGC Odéon, 6- (42-25-10-30): Gaumont Odeon, 6\* (42-25-10-30); Galumont Ambassade, 8\* (43-59-19-08); Saint-Lazare-Pasquier, 8\* (43-87-35-43); UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40); Pathé Français, 9\* (47-70-33-88); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (45-61-94-95); Gaumont Gobans, 13 (43-81-34-35); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); Miramar, 14- (43-20-89-52); Gaumont Conven-tion, 15- (48-28-42-27); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); Pathé Wepler, 18-(45-22-48-01) ; Le Gambetta, 20- (46-

OUTREMER (Fr.) : Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26) ; Sept Par-nassiens, 14• (43-20-32-20). LE PETIT CRIMINEL (Fr.) : Pathé Hautefeuille, 6\* (46-33-79-38) ; George V, 8\* (45-62-41-46) ; Club, 9\* (47-70-

81-47) ; Gaumont Parnassa, 14- (43-35-30-40). LA PETITE SIRÈNE (A., v.f.) : UGC Montparnasse, 6: (45-74-94-94); UGC Triomphe, 8: (45-74-93-50); Républic Cinémas, 11: (48-05-51-33); UGC Gobelins, 13: (45-61-94-95); Denfert, 14 (43-21-41-01); Saint-Lambert, 15

(45-32-91-68) PINOCCHIO ET L'EMPEREUR DE LA NUIT (A., v.f.) : Le Berry Zèbre, 11-(43-57-51-55) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68).

PRETTY WOMAN (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) ; UGC Danton, 6- (42-25-10-30) ; UGC Biarniz, 8- (45-62-20-40); v.f.: Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); Miramar, 14-(43-20-89-52).

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY (A., v.o.) : Reflet Logos II, 5-(43-54-42-34) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68).

32-91-68).

REZ-DE-CHAUSSÉE (Sov., v.o.):
Lucemaire, 6- (45-44-57-34).

ROSE DES SABLES (Alg., v.o.):
Utopis Champollion, 5- (43-26-84-65).

ROUTE ONE-USA (A., v.o.): L'Entrepôt, 14- (45-43-41-63).

SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.):
Epée de Bois, 5- (43-37-57-47); Srudio
Galande, 5- (43-54-72-71); Lucemaire,
6- (45-44-57-34).

SARABA, ADIEU MA TERRE
NATALE LJap., v.o.): Utopia Champol-

SARABA, ADIEU MA TERRE NATALE (Jap., v.o.): Utopia Champolion, 5: (43-26-84-65).

TAXI BLUES (Fr.-Sov., v.o.): 14 Juillet Pamasse, 6: (43-26-58-00).

THE TEMPEST (Brit., v.o.): Accatone, 5: (48-33-86-86).

THELONIOUS MONK (A., v.o.): Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09).
TILAI (burkinabé, v.o.): Latina, 4- (42-78-47-86): Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09): Saint-André-des-Arts II, 6- (43-26-80-25).

II, 6: (43-26-80-20).
TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.):
Ciné Beaubourg, 3: (42-71-52-36); Le
Berry Zèbre, 11: (43-57-51-55). LES TORTUES NINJA (A., v.f.) : George V, 8- (45-82-41-46) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). TRANSIT (Fr.) : Reflet Logos II, 5

(43-64-42-34). LE TRIOMPHE DE BABAR (Fr.-Can.) : Gaurnont Les Halles, 1- (40-26-12-12) ; 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83) ; Club Gaurnont (Publicis 25-59-63; Cub Garnont (rubicis Matignon), 8• (43-59-31-97) : George V, 8• (45-62-41-46) ; Pathé Français, 9• (47-70-33-88) ; La Bastille, 11• (43-07-48-60) ; Fauvette, 13• (43-31-56-86) ; Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50) Les Montparnos, 14 (43-27-52-37) Gaumont Convention, 15: (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18: (45-22-46-01); Le Gambetta, 20: (46-36-

UN FLIC A LA MATERNELLE (A., v.o.) : Forum Horizon, 1- (45-08-57-57) ; UGC Danton, 6- (42-25-10-30) : George V, 8- (45-62-41-46) ; Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); UGC Normandie, 8 (45-63-16-16); v.f.: Rex, 2. (42-36-83-93); UGC Montpamasse, 8 (45-74-94-94);
Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31);
UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59);
Fauvette Bis, 13 (43-31-60-74); Mis-

tral, 14- (45-39-52-43); Pathé Mont-pamassa, 14- (43-20-12-06); USC Convention, 15- (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Gametta, 20 (46-36-10-96). UN THE AU SAHARA (Brit., v.o.) :

Lucemaire, 6- (45-44-57-34) ; Les Trois Balzac, 8- (45-61-10-60). URANUS (Fr.) : Forum Orient Express, 1 • (42-33-42-26) : Pathé Impérial, 2 • (47-42-72-52) : George V. 8 • (45-62-41-46) : Fauvette, 13 • (43-31-56-86) : Les Montparnos, 14- (43-27-52-37).

LE VENT DE LA TOUSSAINT (Fr.) : Sept Parnessiens, 14- (43-20-32-20). VINCENT ET MOI (Fr.-Can.): Latine, 4• (42-78-47-86) ; Epée de Bois, 5• (43-37-57-47) ; George V, 8• (45-62-

<u>LES SÉANCES SPÉCIALES</u> A LA POURSUITE D'OCTOBRE ROUGE (A., v.o.) : Grand Pavois, 15-

(45-54-46-85) mer. 17 h 30, ven. 13 h 45, sam, 20 h, dam, 17 h 45. ALEXANDRE NEVSKI (Sov., v.o.) Saint-Lambert, 15• (45-32-91-68) mer. ven. 19 h.

L'AMOUR DANS DE BEAUX DRAPS (A., v.o.) : Studio 28, 18. (46-06-36-07) mar., jeu. 19 h, 21 h. LES AVENTURES DE ROBIN DES

BO(S (A., v.o.) : Escurial, 13- (47-07-28-04) mer., sam., dim. 10 h (- de 15 ans : 15 F.). CARAVAGGIO (Brit., v.o.) : Accatone, 5• (46-33-86-86) mer., lun. 14 h 10, ven. 12 h 30, sam. 22 h, mar.

CASABLANCA (A., v.c.) : Saint-Lambert, 15• (45-32-91-68) mer., km. 21 h. CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES (A., v.f.) : Saint-Lambert, 15-

(45-32-91-88) mer., ven., dim. 16 h 45. LE CUIRASSÉ POTEMKINE (Sov.) : nfert, 14 (43-21-41-01) mer., sam 19 h 10.

LE DÉCALOGUE 10, TU NE CONVOITERAS PAS LES BIENS D'AUTRUI (Pol., v.o.): 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00) mer. à 22 h 10 Ritm 10 mm après. LE DÉCALOGUE 9, TU NE

CONVOITERAS PAS LA FEMME D'AUTRUI (Pol., v.o.): 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00) mer., av LES DOUZE TRAVAUX D'ASTÉRIX (Fr.): Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) mer. 15 h. sam. 13 h 30.

DUNE (A., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) mer. 21 h 15. EMMANUELLE (\*\*) (Fr., v.o.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71) mer. FANTASIA (A.): Denfert, 14- (43-

21-41-01) mer., ven., mar. 13 h 50, sam., dim., lun. 15 h 30. FLESH (\*\*) (A., v.o.) : Accetone, 54 GÉNÉRATION PERDUE (A., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) mer. 15 h 30, ven. 22 h 15. LA GUERRE DES BOUTONS (Fr.) :

Saint-Lambert, 15: (45-32-91-68) mer., ven., lun. 17 h. GUMSH (, v.o.) : Action Rive Gauche, 5• (43-29-44-40) mer., jeu., ven., sam., lun., mar. à 12 h T.U. : 20

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE CROISADE (A., v.f.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) mer., lun. 17 h, sam. 20 h 15.

JEAN GALMOT AVENTURIER (Fr.): Images d'allleurs, 5° (45-87-18-09) mer., mer. 20 h, jeu., sam. 15 h 30, dim. 16 h 45, lun. 17 h 30. LE JOURNAL D'UN CURÉ DE CAM-PAGNE (Fr.) : Action Rive Gauche, 5-(43-29-44-40) mer., jeu., ven., sam., lun., mer. à 12 h T.U. : 20 F.

JULES ET JIM (Fr.): Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-77) mer., ven., dim., mar. à 12 h. LE LOCATAIRE (Fr.) : Saint-Lambert 15- (45-32-91-68) mer., dim. 21 h. MACBETH (Brit., v.o.) : Studio des Ursulines, 5: (43-26-19-09) mer., sam., lun. 17 h 50.

MARY POPPINS (A., v.f.) : Républic Cinémas. 11 (48-05-51-33) mer., ven., sam. 15 h 30, jeu., lun. 13 h 50. 1984 (Brit., v.o.) : Studio des Ursu lines, 5- (43-26-19-09) mer., km. 22 h, mar. 18 h. MONSIEUR ARKADIN (A., v.o.)

Action Christine, 6: (43-29-11-30) séances mer., ven., dim., mer. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h film 5 mn après.

«Les impressionnistes au Musée d'Orsay», 13 h 30, 1, rue de Belle-chasse, devent le rhinocéros (Connaissance de Paris). charnier des innocents à la halle au bién, 14 h 30, 8, rue de la Ferronnerie (Paris autrefols). eLe Louvre, de Philippe Auguste à la Pyramide de Pei», 14 h 30, métro Palais-Royal, terre-plein central

« De Seint-Médard aux jardins de Mouffetard s, 14 h 30, église Seint-Médard (Paris pittoresque et insolite). «La civilisation pharaonique, à tra-vers les richesses du Louvre », 14 h 30, 2, place du Palais-Royal (C. Merie).

«Le nouveeu Musée Cognacq-Jay» 15 heures, 8, rue Elvézir (P.-Y. Jasiet)

MYSTERY TRAIN (A., v.o ) : Denfert, 14- (43-21-41-01) mer. 21 h 50 ORPHÉE (Fr.) : Reflet Logos 1, 5- (43-54-42-34) mer. 11 h 50. PRINCESS BRIDE (A., v.f.) : Grand Pavois, 15. (45-54-46-85) mer , sam.

LA RÈGLE DU JEU (Fr.) : Saint-Lam bert, 15- (45-32-91-68) mer. 19 h, mar. 19 h 15. SEXE, MENSONGES ET VIDEO (A

v.o.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) mer. 20 h 15. SWEET MOVIE ("") (Fr.-Can., v.f.) Studio Galanda, 5- (43-54-72-71) mer.

37-2 LE MATIN (\*) (Fr.) : Studio de, 5• (43-54-72-71) mer., sam., dim. 16 h.

UCCELLACCI E UCCELLINI (R .v.o.) : Accatone, 5- (46-33-86-86) mer. 22 h, dim. 18 h. LA VILLE LOUVRE (Fr.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47) mer., jeu., ven., kın., mar. 12 h.

LES VOYAGES DE GULLIVER (A.) : scurial, 13- (47-07-28-04) mer.. sam., dim. 10 h (- de 15 ans : 15 F). ; Seint-Lambert, 15- (45-32-91-88) (copie neuve) mer., sam. 15 h, mar. 13 h 30. ZAZIE DANS LE MÉTRO (Fr.) : Danfert, 14\* (43-21-41-01) mer., sam., mar. 17 h 30, jeu. 15 h 30.

### LES GRANDES REPRISES

L'ADORABLE VOISINE (A., v.o.) : Action Ecoles, 5. (43-25-72-07). AFRICAN QUEEN (A., v.o.): Action Rive Gauche, 5: (43-29-44-40); Action Champs-Elysées, 8: (43-25-71-89). BIRDY (A., v.o.): Studio Galande, 5-BRAZIL (Brit., v.o.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71).

LES CHAUSSONS ROUGES (A., v.o.) : Vendôme Opéra, 2. (47-42-LES CHEFS-D'UVRE DE WALT

DISNEY (A., v.f.): 14 Juillet Pamasse, 6- (43-26-58-00). DR JEKYLL ET MR HYDE (A., v.o.) : Racine Odéon, 6- (43-26-19-68); Les Trois Batzac, 8- (45-61-10-80): EASY RIDER (A., v.o.) : Cinoches, 6-(46-33-10-82).

ENTRE CIEL ET TERRE (Eg.) : La Géorie 19- (40-05-80-00) L'EXORCISTE, LA SUITE (\*) (A., .f.): Hollywood Boulevard, 9- (47-70-10-41). FANTASIA (A.) : Cinoches, 6. (46-

HAXAN (Su., v.o.) : Les Trois Luxem-bourg, 6• (46-33-97-77). HIGHLANDER (Brit., v.f.) : Pathé Wepler II, 18 (45-22-47-94). INDIA SONG (Fr.): Saint-André-des Arts I, 6- (43-26-48-18). JULIETTE OU LA CLÉ DES SONGES (Fr.) : Le Champo - Espace Jacques Tati, 5- (43-54-51-60).

M LE MAUDIT (Al., v.o.) : Le Luxembourg, 6- (46-33-97-77). LA MARIE DU PORT (Fr.) : Le Champo - Espace Jacques Tati, 5- (43-54-51-60). LE MÉPRIS (Fr.) : Le Saint-Germain des-Prés, Salle G. de Beauregard, 6-(42-22-87-23); Les Trois Balzac, 8-(45-61-10-60); La Bastille, 11- (43-07-

48-80); Escurial, 13: (47-07-28-04).
MIRACLE EN ALABAMA (A., v.o.): Action Christine, 6- (43-29-11-30). MONTPARNASSE 19 (Fr.) : Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 5-(43-54-42-34).

MUSIC LOVERS (Brit., v.o.) : Accatone, 5: (46-33-86-86).

NÉS DES ÉTOILES (Jap.) : La Géode, 19: (40-05-80-00). NINOTCHKA (A., v.o.): Action Ecoles, 5 (43-25-72-07).
PETIT LORD FONTLEROY (A., v.f.):

Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09). PINK FLOYD THE WALL (Brit.-A., v.o.): Grand Pavois, 15- (45-54-46-851. LE RENDEZ-VOUS DES QUAIS (Fr.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47) ; L'Entrepôt, 14- (45-43-41-63).

LE ROI ET L'OISEAU (Fr.) : Lucernaire, 6• (45-44-57-34). SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Brit., v.o.): Utopia Champollion, 5: (43-26-84-65): 14 Juillet Parnasse, 6: (43-26-58-00). LES SEPT SAMOURAIS (Jap., v.o.) : Elysées Lincoln, 8- (43-59-

STRANGER THAN PARADISE (A -All., v.o.): Utopia Champoliton, 5- (43-26-84-85). TO BE OR NOT TO BE (A., v.o.) : Reflet Logos II, 5- (43-54-42-34).

### **PARIS EN VISITES**

MERCREDI 20 FÉVRIER

«L'histoire des Halles de Paris, du

«Hôtels et jardins du Marais. Place des Vosges», 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du passé). « Le village de Montmartre : folies du dix-hatième siècle, caberers, Mou-lin de la galette, etc. », 14 h 45, sortie métro Abbesses (D. Fleuriot).

Exposition : « Trésors du Vatican » (dans l'ordre des arrivées), 15 heures, entrée de la mairie, 12, place du Panthéon (Paris et son

«L'Opéra, centre de la vie mondaine de la fin du dix-neuvième siècle. Garnier et le style Napoléon III », 15 heures, devant l'entrée, à gauche près de la Danse, de Carpeaux (Connaissance d'ici et d'ailleurs).

The same

14.4

and the second

فعلم والأراء

7 1 129

يهرا بصروب فالمناه

. 1 × 4 ≠ 4

7 C 444

7 - 20 2 A

- ... ... ... <sub>51.76</sub>

~ <del>~ ~gg</del>ig \* \*\*- \*\*\***\*\*\*\*\*\*** 

~~ <del>~~</del> ?~

-- Lui-#

¢

### **CONFÉRENCES**

30, avenue George-V, 16 heures : Champollion l'Egyptien et la spiritua-lité pharaonique 2, par C. Jacq (Espace Kronenbourg-Aventure).

Temple de Port-Royal, 18. boulevard Arago, 20 h 30 : «Cyclo « science et foi » : la vérité, Dieu et la monde », avec R. Brunet, A. Houziaux et J. Coursier. Entrée libre (Eglise réformée de Port-Royal).

Les médecins allemands qui, sous le IIIº Reich, se sont livrés à des expériences criminelles ont pu exercer librement après la guerre

UAND un régime dictatorial s'effondre, l'élite nciennement au pouvoir, ses exécutants, auxiliaires et collaborateurs ne dispa-raissent pas. L'histoire l'a montré à maintes reprises, ils conti-nuent de vivre tout à fait agréable-ment. Contribue à cela le fait que ces hommes sont, ou se rendent irremplaçables, indispensables sur le plan professionnel. Tel fut le cas dans l'Allemagne libérée du nazisme en 1945.

parient aux média

Services of the Services of Services

1 E 188

500 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

AR STATE OF THE BE

The Section

- 1. July 200

Controller

Colored Page

The same

1. 2 1. 2 3 X

6.1 Tin

: 1-- 1-<del>---</del>

64 (. s. <u>1</u>2

4. 44.41

1 8401015

The second section of the

100

: د ده-

and the second section of

og ombasis∓r

, i gran , 🗝 🕫

ing in the Section of the Section o

್ಯ ಅಭ್ಯಕ್ತಿ

and the second

The second second

in a contract

and the second second second

. 8mm →

Maria URT A

الشاع وهوارا وا

and the second

<del>Žag</del>ić u

÷. 3:.01

· 本 4 (2数) \*\*\*

8 1 ...

Server 14

4 10

r 10 - ---

A - 1/2 -

And the second of the second 7 1 1 1 Language

A Company

Trown

in the state of th

無難 なみ

Démasquer les responsables fut particulièrement difficile dans ce pays libéré par les forces alliées, et non par une forte opposition inté-rieure à Hitler. Aucun groupe n'était assez puissant pour priver les crimi-nels nazis du pouvoir qui leur restait. La dénazification n'a pas été le fait des Allemands mais des Alliés, et, bien que le procès de Nuremberg ait constitué un événement considé rable, il ne fut pas suivi d'autres procès instruits par la justice alle-

De plus, la modification du pay-sage politique international, le début de la guerre froide, paralysa en Allemagne ce processus de dénazifica-tion. Les anciens officiers des services secrets de la Gestapo et de la SS devinrent des experts très recher-chés des Américains et des Britanniques pour leurs opérations de renseignement à l'Est. Klaus Barbie en est l'exemple le plus célèbre. De leur côté, l'Union soviétique et les régimes communistes en Europe de l'Est ont, dans leurs services secrets, d'anciens officiers SS et de la Ges-

### Giorieuses « dénazifications »

Plusieurs spécialistes allemands de la médecine de l'aviation, mis en accusation au procès des médecins à Nuremberg pour leur participation aux expériences mortelles réalisées à Dachan sur la grande altitude, furent soit exemptés de jugement, soit acquittés sous des prétextes fallacieux. Ils avaient pu, avant le procès, poursuivre leurs recherches sous contrat avec l'armée de l'air des Etats-Unis au centre médical de ces forces à Heidelberg. Au début des années 50, l'Allemagne « par-donna » à beaucoup de hauts responsables nazis condamnés à Nuremberg, qui furent alors libérés avant d'avoir purgé leur peine.

Les médecins criminels ont, en Allemagne, joui d'une protection particulière. En 1946, la France demondait l'extradition de Kurt Ploetner, médecin SS à Dachau, afin qu'il soit jugé pour ses expériences sur la mescaline administrée à des prisonniers français dont il voulait « annihiler la volonté ». Les services secrets américains firent savoir aux autorités françaises qu'ils ne pou-vaient mettre la main sur lui, car ils le pensaient établi en zone soviétique. Ses expériences fournirent, dans les années 50 et 60, un matériel important aux travaux de la CIA sur les effets du cannabis, de la mescaline et du LSD.

Il est peu probable que les auto-rités américaines aient jamais cherché à arrêter Ploetner qui, dans les années 60, enseignait la médecine à l'université de Fribourg. Il fut bien interrogé à Munich par un procu-reur de l'Etat au sujet des expéri-mentations mortelles sur la malaria auxquelles il se livra à Dachau, mais les poursuites furent abandonnées en 1972. Il ne fut, en fait, jamais inquiété pour ses expériences relatives à la mescaline.

Herman Voss, directeur de l'Institut d'anatomie à l'université de Iéna, en Allemagne de l'Est, et auteur d'un des traités d'anator

des passages en allemand; mais le gouvernement est-allemand empêcha leur diffusion en RDA. Bien que connaissant le passé nazi de Voss, les dirigeants de ce pays ne jugèrent pas souhaitable de s'en prendre à l'un de leurs scientifiques les plus prestigieux.

Otmar von Verschuer, directeur de l'institut d'anthropologie, d'héré-dité humaine et d'eugénisme Kaiser-Wilhelm, fut l'un des grands généticiens nazis qui dirigèrent les expé-riences de Mengele sur les jumeaux à Auschwitz. Il fut « dénazifié » après la guerre par un tribunal de Francfort et condamné à payer une amende de 600 deutschemarks au titre de Mitlaufer, (compagnon de route du parti nazi). Von Verschuer dirigea par la suite le prestigieux Institut de génétique humaine de l'université de Münster, et fint consi-

« Ce sont des scientisiques, après tout, des hommes comme nous; nous devons nous asseoir à leur table et échanger avec eux des idées, si la science médicale ne veut pas souffrir, ou périr.» A ceux qui pardonnent et oublient trop vite, j'adresse ces

Les docteurs Alexander Mitscherlich et Fred Mielke, observateurs officiels des chambres ouest-allemandes de médecins au procès de Nuremberg, eurent le courage de rompre avec l'esprit de corps de leur profession. Ils publièrent des documents d'audience accusant le grand chirurgien allemand Ferdinand Sauerbruch et Wolfgang Heubner, directeur de l'Institut de pharmaco-logie de l'université de Berlin, de complicité de crimes de guerre pour avoir participé à une conférence consacrée aux expériences

Nuremberg. Dix mille exemplaires furent imprimés à l'usage exclusif des membres des chambres ouest-allemandes des médecins. Mais l'ouvrage resta ignoré du grand public. La World Medical Association en reçut cependant un exemplaire qu'elle tint pour la preuve que la pris ses distances à l'égard des crimes commis sous les nazis, ce qui autorisa celle-ci à renouveler son

### Une corporation très militaire

Quant à Mitscherlich, qui avait malgré lui sauvé la réputation de la profession vis-à-vis de l'étranger, il dut faire face à une campagne de dénigrement : ses collègues le qualifièrent de traître à son pays et réussirent à briser se carrière. En 1956, la faculté de médecine de Francfort hii refusait la chaire d'un institut de psychanalyse et de médecine psychosomatique que le gouvernement régional lui avait offerte.

An cours des trente ans qui suivirent le procès des médecins à Nuremberg, une très efficace conspiration du silence et du mensonge marqua la profession médicale. Cela s'explique en partie par la proportion importante (la plus élevée de toutes les professions) d'adhésion des médecins au parti nazi (45 %) et à ses organisations d'élite, la SA (26 %) et la SS (7 %).

Et comme vares ont été les médecins qui, ayant fui l'Allemagne, y retournèrent après 1945, pratique-ment aucune voix antifasciste ne se sein des chambres des médecins

comme dans les associations de praticiens, d'anciens nazis occupèrent même des postes clés. Deux anciens membres de la SS furent, après la guerre, présidents de la chambre ouest-allemande des médecins. Le dernier, le docteur Hans Joachim Sewering, fut contraint de démissionner, mais resta président de la chambre bavaroise des médecins. Il est également trésorier de la World Medical Asso-

Dans les années 50, 60 et 70, il fut pratiquement impossible de vaincre le puissant front du mensonge. Quand, au cours de la révolte étudiante de la fin des années 60, un groupe d'étudiants en médecine rappela au directeur de l'Institut national du cancer de Heidelberg, Karl Heinrich Bauer, les accusation concernant sa participation aux stérilisations forcées du III Reich, toute la Faculté soutint Bauer et empêcha la carrière médicale du leader du groupe.

Sur les quatorze médecins connus pour avoir travaillé dans les hônitaux où étaient éliminés les malades mentaux et les handicapés, conformément au programme d'euthanasie portant le nom de code «Aktion T 4», un seul fut condamné après 1945.

**Docteur CHRISTIAN PROSS** Département des droits de l'homme, Conseil de l'ordre des médecins

Lire la stitte page 16.

# Transparence ordinale

conseil de l'ordre des médecins avec la « publicité des débats » lors des audiences disciplinaires préconisée par le rapport Terquem (le Monde du 11 janvier) devrait bientôt profondément modifier l'image de cette instituet du conseil de l'ordre relative aux cent quatre-vingts décisions rendues en 1989 donne à cet égard la mesure des change-

Si l'on excepte les affaires tristement habituelles (refus de rétrocession des honoraires, honoraires abusifs, fausses cotations, etc.), cette jurisprudence révèle en effet une série de décisions qui de toute évidence mériteralent d'être totalement identifées et mieux connues tant du corps médical que de l'opinion publique. C'est en particuller le cas de quarre affaires de radia-tion définitive du tablesu de l'ordre des médecins, la sanction la plus élevée que puisse prononcer

### Radiations définitives

Dans un cas, il s'agit d'un nonremboursement par un médecin de dettes fort élevées contractées auprès de ses patients. Une autre affaire de « manquement à l'honneur et à la probité » concerne un médecin qui ne crai-gnait nullement de dramatiser le tableau de l'état de santé de ses patientes afin de leur faire subir un traitement long et coliteux. Or ce traitement comportait des ris-ques importants, sans proportion avec l'état de santé réel. D'autre part le praticien réclamait des sommes qui, précise la section disciplinaire, « excédaient largement le tact et la mesure ». En pratique, le médecin – il s'agissait d'une femme - avait la très fâcheuse habitude de diagnostiquer chez certaines de ses patientes des «infections graves de l'appareil génital», qui, seion elle, exigeaient un traitement en urgence. Elle injectait alors par voie intra-utérine des antibioti-ques et des dérivés cortisoniques dans les trompes. Ces injections étaient réalisées au cours de séances quotidiennes répétées sur une fongue durée, tantôt en clinique, tantôt au cabinet. La praticienne réclamait pour cette thérapeutique le varsement

La prochaine réforme du de sommes élevées se chiffrant par dizaines de milliers de francs. Six patientes se sont indignées de telles pratiques. Elles ont alors porté plainte, leur action conduisant rapidement à la radiation définitive de leur médecin.

Les deux dernières radiations

connues pour l'année 1989 sanctionnent des médecins qui en 1987 et 1988 avaient refusé de répondre à des appels d'urgence. Dans un cas, il s'agissan d'un enfant de neuf ans victime d'un traumatisme crânien à la suite d'une chute de bicvolette. Alerté par les parents le docteur X... se déplaça une première fois, mais quelques heures plus tard refusa de le faire en dépit des graves symptômes présentés par l'enfant. Ce dernier devait mourir le surlendemain d'un hématome extradural qui, diagnostiqué à temps, n'aurait posé aucun probième thérapeutique. Ailleurs. c'est une fillette de vingt et un mois dont le père, au téléphone, brosse un tableau dramatique, expliquent à un autre docteur X. qu'elle ne respire plus qu'à grand-peine. Là encore le médecin refuse de se déplacer : «Croyant, selon ses dires, que l'enfant était déjà morte, le docteur X... jugea inutile de se déplacer et, sans s'enquérir en rien des circonstances de ce drame, se borna à indiquer qu'il passerait le lendemain signer le certificat de décès», peut-on lire dans les décisions rendues par la section disciplinaira. Celle-ci juge notemment que le comportement du docteur X... dénote « une totale insensibilité face au désarroi des parents qui voyaient mourir leur enfant, ce qui constitue un grave manquement de l'obligation énoncée à l'article 34 du coda de déontologie médicale qui est faite à tout médecin d'assurer personnellement aux malades qu'ils ont en charge des consciencieux et

Après que la cour d'appel eut, comme dans le cas précédent, condamné le praticien à une peine correctionnelle sévère, l'ordre pour sa part infligea celle de radiation définitive de son

JEAN-YVES NAU



Cérémonie de bienvenue en l'honneur du professeur Pohiisch, spécialiste de l'euthanasie à la clinique neurologique de Rhénanie (Bonn 1935).

quant à lui, de détruire son journal durant la période où il fut directeur de l'Institut d'anatomie de la Posenreichuniversitat (Poznan), en Pologne occupée. Il y décrivait ses expériences sur des combattants de la Résistance polonaise et sa joie de recevoir du « matériel nouveau » en provenance de la guillotine de la Gestapo de cette ville. Il vendit à d'autres universités et instituts d'anatomie les nombreux ossements et organes dont l'approvisionnement semblait ne iamais devoir prendre fin. Des chercheurs polonais décou- gien, qu'un médecin puisse dire des vrirent ce journal et en publièrent

les plus lus dans les deux Allemagnes de l'après-guerre, omit quant à lui, de détruire son journal dété et bonoré dans le monde entier. Des généticiens parmi les plus émiquents lui ont, à l'occasion de son la sulfonamide. soizantième anniversaire, dédié une brochure éditée par le Vatican.

En 1945, Karl Sperber, praticien tchécoslovaque rescapé d'Auschwitz, ne lançait-il pas au monde cet avertissement : «Il est une tradition de solidarité dans le corps médical. Mais Dieu interdit que, tandis que s'estompe le souvenir des camps de concentration et que le monde, à nouveau, se retrouve dans des confè-rences internationales pour échanger idées et découvertes, qu'un chirurpraticiens allemands des camps :

Mitscherlich paya cher sa déter-mination, Sauerbruch et Heubner le poursuivirent en justice et l'obligèrent à retirer de son rapport le paragraphe litigieux, tandis que l'éminent physiologiste Friedrich Rein, spécialiste à Göttingen de la méde-cine de l'aviation, dénonçait l'irresponsabilité de Mitscherlich qui avait attaoné des piliers de la recherche scientifique et déshonoré la profession médicale allemande.

En 1949, était publiée la version définitive du rapport de Mitscherlich sur le procès des médecins à

# Les centrales et leurs vapeurs

L'incident de la centrale japonaise de Mihama prouve la nécessité d'une maintenance préventive des installations nucléaires

teurs de vapeur assurant le efroidissement du réacteur japonais étaient depuis quelque temps fissurés. Plusieurs centaines d'entre eux avaient été bouchés, mais cela n'a pas suffi. Un tube s'est rompu, et ce fut l'incident (le Monde du 12 février).

Ces pièces énormes - quelque 300 tonnes sur les centrales EDF de 900 mégawatts - sont en fait des colosses au pied d'argile dont il faut prendre soin en permanence et qui doivent être réparées sans cesse pour bien résister aux formidables contraintes dont elles sont le siège. C'est au sein de ces générateurs de vapeur que l'eau légèrement radioac-tive du circuit primaire, chauffé par le cœur du réacteur, perd ses calories dans un serpentin de tubes de plusieurs dizaines de kilomètres de long. Cette eau « secondaire » qui s'échaufie alors dégage des tonnes de vapeur permettant d'alimenter le tur-

ERTAINS tubes des généra- celle du secondaire qui est à une pres-teurs de vapeur assurant le sion plus basse. Si la fuite est légère, des installations nucléaires. moins de quelques litres par heure, l'exploitant de la centrale peut se per-mettre d'attendre. Mais si elle s'aggrave, le tube peut se rompre brutalement et laisser échapper quelque 60 tonnes d'eau à l'heure ! Un tel incident touche à la sûreté de l'installation et le système d'arrêt d'urgence du réacteur se déclenche pour mettre la centrale en sécurité.

> C'est ce qui s'est passé, semble-t-il, sur le réacteur nº 2 de la centrale japonaise de Mihama où un tube de générateur de vapeur (GV) de 2,2 centi-mètres de diamètre a lâché. Ce sérieux incident - il est répertorié au niveau 3 sur l'échelle de gravité des accidents nucléaires de l'AIEA qui compte sept échelons - a été parfaitement maîtrisé, même s'il a donné lieu finalement au rejet d'un peu de radioactivité dans l'environne-ment (1). Mais comment ne pas s'in

Bien que, dans le passé, de tels inci-

dents aient en lien sur phisieurs cen-trales (en Belgique à Doel-2, aux Biats-Unis sur la centrale Ginna, analogne à celle de Mihama, et sur celle de North Anna, qui sert de modèle aux réacteurs de 900 mégawats français du Bugey), la prudeace doit être a réole C'est remandre ENE la règle. C'est pourquoi EDF s'est lancée dans un coûteux programme (350 millions de francs par an et par réacteur) de remniscement des GV de 24 tranches de 900 mégawaits dont les tubes fissurés ont été progressivement bouchés (2).

### La prudence dolt être la règle

Lapremière de ces réparations lourdes a été lancée en avril dernier sur l'un des réacteurs de la centrale de Dampierre-en-Burly (Loiret). Les autres devraient suivre selon un calendrier qui s'achèvera en 2010. vapeur permettant u animentale.

Doubternateur de la centrale.

Qu'un de ces tubes – il y en a environ 5 300 pour chacun des trois générateurs de vapeur d'un 1300 mégavatts français – se fissure et l'eau radioactive du primaire contamine

Temper quand on sait que 400 tubes de GV avaient déjà été bouchés pour prévenir un partieur un partieur un partieur un partieur un partieur de la centrale.

EDF se serait bien dispensée de ces travaux qu'elle espérait sans objet sur prévenir un partieur qui s'achèvera en 2010.

EDF se serait bien dispensée de ces travaux qu'elle espérait sans objet sur prévenir un partieur de la centrale.

Le de de GV avaient déjà été bouchés pour prévenir un partieur qui s'achèvera en 2010.

EDF se serait bien dispensée de ces travaux qu'elle espérait sans objet sur prévenir un partieur qui s'achèvera en 2010.

métalliques qui, en s'oxydant, resserrent dangerensement les tubes.

D'où des opérations de nettoyage et d'obturage (0,4 à 4 % de l'ensemble de l'installation) pour une dépense de 3,5 à 4 milliards de francs sur trois ans. Mais la sûreté est à ce prix, et c'est sans doute pourquoi EDF a, en accord avec les autorités de sureté, recommandé à ses équipes de conduite d'intervenir sur l'installation dès qu'une fuite dépassait les 3 litres par heure (contre 72 l/h selon les textes en vigueur) sur un réacteur de 1300 mégawatts et les 5 l/h sur un réacteur de 900 mégawatts. D'ailleurs la centrale de Chooz-A a été arrêtée récemment pour examen après la détection d'une fuite de ce type.

JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU

(1) Les Japonais ont malgré tout rejeté 0,134 curie de radioactivité dans l'environ-nement, ce qui correspond à peu près à 8 % de ce que la centrale peut relâcher en un an de contrale peut relâcher en un an de fonctionnement normal. (2) On peut boucher de 15% à 20% des tubes sans porter attemte à la sûreté de la

# Pour l'amour des chèvres

Les effets combinés de la lumière artificielle et de la mélatonine, une substance fabriquée par le cerveau, permettent de maîtriser la reproduction du cheptel

la reproduction du cheptel, prévoir la naissance des veaux, des agneaux et des chevreaux aux périodes les plus favorables, quand, par exemple, reuse, leur vente plus rentable ou lors-que ont cessé les travaux des vage, est en passe de devenir réalité. Bien que la nature ait donné à la plupart des espèces domestiques des cycles saisonniers de reproduction, on sait déjà, depuis plusieurs années, déclencher artificiellement l'activité sexuelle des brebis et des béliers. Et les travaux que mène actuellement une équipe de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) sont plus prometieurs encore.

En étudiant les effets d'une hormone cérébrale impliquée dans les rythmes biologiques, la mélatonine, les chercheurs ont en effet découvert un traitement simple et efficace, qui pourrait bien révolutionner, dans un proche avenir, la programmation des cycles de reproduction des animaux d'élevage. Une découverte qui est loin d'être fortuite et résulte directement des études réalisées dans ce domaine, depuis une dizaine d'années, dans les laboratoires de l'INRA.

Bien avant l'apparition des premières inséminations artificielles. diverses méthodes plus ou moins empiriques étaient déjà employées pour favoriser la fécondité des troupeaux. Les progrès de l'endocrinologie aidant, les traitements hormonaux se révélèrent longtemps les plus effi-

ROGRAMMER à volonté les régulations hormonales qui régissent l'aptitude à la reproduction, en jouant notamment sur le taux d'hormones ovariennes que sont les cestrogènes et la progestérone (principe de la pilule contraceptive), les éleveurs parviennent désormais à synchroniser les périodes de reproduction de leurs

### «Flashes» noctumes

Aujourd'hui couramment appliqués aux vaches, aux chèvres et aux brebis, ces traitements n'en restent pas moins les travaux décisifs menés dans les années 80 par la station de recherche sur la physiologie de la reproduction de l'INRA à Tours-Nouzilly (Indre-et-Loire) sur la photosensibilité des animanx d'élevage et son influence sur l'activité sexuelle pour entrevoir une solution plus «douce», permettant de Sous nos latitudes, en effet, la

lumière ordonne et régule pour une large part la reproduction des troupeaux, l'allongement des journées estivales entraînant généralement la reprise de l'activité sexuelle. «Les effets de la photopériode s'exercent par le relais du système nerveux central, qui module la sécrétion des hormones gonadotropes FSH et LH - lesquelles contrôlent, à leur tour, la sécrétion des hormones sexuelles», précise Michel Courot, biologiste à la station de Tours-Nouzilly. Ainsi, des béliers et des brebis élevés en Angleterre, puis transférés en Australie, décalent rapidement de six mois le temps des amours pour s'adapter à l'automne de



l'hémisphère Sud. D'où l'idée, étudiée depuis plusieurs années par l'INRA et certains centres d'insém nation, d'utiliser la lumière artificielle pour décaler le rythme naturel des animaux. Employée expérimentalement pour induire la fécondation chez les brebis, les chèvres et les iuments. la technique ne dépend pas tant de la quantité de lumière recue que des moments où

elle est appliquée. De brèves périodes d'éclairement au cours de la nuit suffisent à donner aux animaux l'illusion de jours longs, suffisamment en tout cas pour stimuler la sécrétion des hormones sexuelles. En soumettant les femelles à des «flashes» nocturnes pendant quelques semaines, on arrive ainsi, à contretemps, à déclencher leur l'inconvénient d'être relativement onéreuse et nécessite des bâtiments spécialement équipés. De plus, si le recours à la humère artificielle permet de multiplier les saisons de reproduc tion au cours de l'année, il n'abolit jamais tout à fait les périodes d'inacti-

ie temps : Une limite qui embarrasse particulièent les centres d'insémination artificielle, dont les services sont aujourd'hui largement employés pour la reproduction animale. « Dans les pays où l'azote liquide est facilement disponible, le sperme conselé est cou-ramment utilisé chez les bovins, sou-ligne Michel Courot. Cette pratique se mais reste en revanche assez limitée chez les ovins et les porcins, dant le sperme est plus difficile à congeler.» D'où l'intérêt, chez ces dernières espèces, d'obtenir, chez les mâles sélectionnés pour leur hai

tonine. Fabriquée dans le cerveau par l'épiphyse (ou glande pinéale), cette substance joue un rôle essentiel dans les rythmes biologiques des êtres mal compris. mais l'on sait que sa production est toujours noctume et qu'elle renseigne les organismes, hiver comme été, sur la durée du jour et de la nuit. De manière indirecte, ce

Trompés par l'action combinée de la lumière artificielle et de la mélatonine, ces derniers percevraient-ils une alternance mensuelle de jours d'été et de jours d'hiver? Les chercheurs de l'INRA ont tenté l'expérience. Chévres et brebis ont fait le reste. « Un éclairement lumineux bref durant la nuit pendant un mois leur donne la perception de jours d'été, quelle que soit la saison. De même, un traite ment de mélatonine durant le mois suivant leur donne la perception de jours d'hiver», précise Jean Pelletier, responsable à Tours-Nouzilly de l'unité de neuroendocrinologie sexuelle de l'INRA. L'alternance des deux traitements pourrait ainsi permettre de contrôler de façon beancoup plus fine que naguère les périodes de reproduction du cheptel.

Si ces premiers résultats se confirment, la mélatonine devrait trouver dans l'élevage ses premières applications. Cette substance étant également impliquée, chez l'homme, dans les ements d'humeur saisonniers et dans le malaise provoqué par les décalages horaires, beaucoup d'autres applications devraient suivre. Reste cependant, avant d'envisager de telles perspectives thérapeutiques, à décrypter les mécanismes d'action de ce donneur de temps biologique. Notamment à localiser ses sites de fixation dans le cerveau, comme tentent actuellement de le faire les chercheurs de l'INRA

**CATHERINE VINCENT** 

# Le gang nazi des blouses blanches

Quatre moururent pendant la autres vécurent sous de fausses iden-tités et continuèrent de pratiquer la médecine de nombreuses années durant, protégés par leurs collègues. Ils échappèrent à la justice soit en fuyant à l'étranger, soit en obtenant de leurs confrères des certificats de complaisance pour ne pas avoir à comparaître devant un tribunal. On notera l'étonnante facilité avec laquelle, en montrant beaucoup de demnisation à reconnaître aux vic-times des nazis la gravité des dommages, les médecins allemands couvrirent ainsi ces criminels.

Le cas Werner Heyde illustre cette vaste dissimulation. Responsable du vasie dissimulation. Responsable du programme d'euthanasie «Aktion T 4» et directeur de la clinique psychiatri-que de l'université de Würzburg, Werner Heyde pratiqua, après la guerre, la médecine quatorze ans durant, sous le pseudonyme de doc-teur Sawade, dans la province du Schleswig-Holstein, au nord de l'Alle-

Son identité fut gardée secrète par toutes les institutions medicales locales, qui comptaient des professeurs d'université hautement respectés. Employé par l'administration régionale de la santé, il témoigne comme expert dans des demandes de pension pour incapacité et même de dommages et intérêts pour des vic-times du nazisme. Son véritable état civil ayant été, par hasard, découvert, il fut arrêté, et un procès fut instruit contre lui par le procureur de la Hesse, Fritz Bauer, l'un des rares magistrats courageux de l'Allemagne de l'après-guerre.

### L'évolution des mentalités

Au cours de l'interrogatoire de Heyde, Bauer essaya de démasquer, pour les traduire en justice, les mem-bres d'« Aktion T4». Certains vivaient cachés, d'autres avaient fui en Amérique du Sud où ils poursuivaient leurs activités. Ces derniers tentèrent de libérer Heyde. Mais l'opération échoua et un co défenseur de l'accusé, qui était par ailleurs un témoin important au procès, trouva même la mort dans des circonstances échappa, quant à lui, au jugement par le suicide. Un épisode digne d'un film sur la mafia.

Plusieurs facteurs ont, depuis dix ans, eu raison de ce front du mensonge. Vers la fin des années 70 et le début des années 80, la série télévisée américaine « Holocauste » a changé le climat politique. A l'époque, les représentants de la génération nazie, pour ceux qui vivaient

encore, avaient commencé à se retirer de la vie active. Soudain, des archives out n'étaient pas accessibles auparavant le devinrent. Les historiens purent aller droit aux sources. Leurs travaux culminèrent avec le cinquantième anniversaire, en 1983, de la prise du pouvoir par les nazis, suivi en 1988 de celui des pogroms de la Nuit de cristal.

Au-delà des déclarations officielles, et des cérémonies commémoratives. ces historiens n'ont cessé d'exhumer, document après document, les évé-nements de la période 1933-1945. Ils ont poursuivi les recherches là où les procès de Nuremberg et ceux de l'Alemagne de l'après-guerre s'étaient arrêtés, ou étaient restés fragmen-

La preuve qu'ils apportèrent de l'implication de presque toutes les institutions et organisations profes-sionnelles, ainsi que du sort des viotimes - juifs d'Europe de l'Est, Tziganes, communistes, homosexuels, stérilisés, déserteurs et objecteurs de sternises, deserteurs et objecteurs de conscience – qui ne reçurent jamais de compensation, pénétra la conscience d'un plus large public. Ainsi fut, dans une certaine mesure, influencée la rhétorique officielle. Le célèbre discours du président Richard von Weizsäcker prononcé en mai 1985, à l'occasion du quarantière automatique de la fin de la conscience de la conscience de la fin de la conscience tième anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale, en est un exemple frappant.

Dans l'historiographie de la méde-cine nazie, le courant s'inversa en mai 1980, à Berlin-Ouest, lors d'une travailleurs de la santé qui prit le nom de Gesundheitstag – contro-conférence délibérément tenue durant la rencontre annuelle de la Deutsche Arzietag de la chambre ouest-allemande des médecins, dont l'invité, le président de la chambre berlinoise, était un ancien membre de la SA.

Dans le but de ranimer les modèles alternatifs de soins de la période de Weimar, les organisateurs de la Gesundheitstag avaient fait venir de l'étranger cinq médecins juifs réfugiés, dont certains avaient appartenu à l'association des praticiens socialistes (Verein Sozialistisches de la médecine socialistes) tischer Arzte). « La médecine sous le national-socialisme. Passé refoulé, respect de la tradition? », tel était le thème de la conférence, qui présentait pour la première fois le travail d'un petit groupe d'outsiders.

Le Gesundheitstag inspira toute une nouvelle génération d'érudits, qui étudièrent les stérilisations massives, l'élimination des malades mentaux dans le cadre du programme « Aktion T 4 », la recherche prati-quée sur les victimes de l'euthanasie, la purge des médecins juifs, le rôle des anthropologues et des généticiens

dans la distinction des races et la classification en « sous-hommes » des Juifs, Tziganes et autres. L'influence de ces nombreuses publications a été, depuis dix ans,

suffisamment forte pour enfin contraindre la chambre ouest-allemande des médecins à changer d'ettitude. En mai 1989, la chambre ber-1980, profitait de l'opportunité qui hi était offerte, en tant qu'invitée de la Deutsche Artztetag, pour convain-cre son président, Karstein Vilmar, de mettre à l'ordre du jour de cette conférence la médecine sons le régime nazi. De son côté, Richard Toellner, historien de la médecine à l'université de Münster, put affirme à partir d'une argumentation fondée sur des études récentes, que « tout sur des études récentes, que « lous l'éventail des représentants ordinaires de la profession médicale était impli-qué, et [que] tous savaient ce qu'ils faisaient. (...) Un corps médical qui estime normal le meurtre généralisé des malades, et, pour l'essentiel, accente explicitement cet acte comme accepte explicitement cet acte comme nécessaire et justifié par le bien de la communauté, a échoué dans sa mis-sion et l'a trahie. C'est un corps médical tout entier moralement coupable quel que soit le nombre de ceux qui, en toute légalité, directement ou indirectement, ont participé à l'élimina-tion des malades ». Cette déclaration sans ambiguîté, parue dans le Deutsche Arzteblatt, s'impose comme une nouvelle interprétation de l'his-toire à laquelle le corps médical allemand ne peut plus échapper.

Le débat qui s'est ouvert sur le passé nazi a réveillé la conscience de nombre de médecins allemands. ainsi que d'une partie de l'opinion publique qui s'interroge sur les abus de la médecine actuelle. Il a ébranié l'image d'infaillibilité que s'étaien forgée les praticiens allemands - celle d'une profession neutre qui se situait hors des sphères politique et sociale.

Il n'y a pas là, pourtant, de quoi être satisfait. Ces révélations sur la médecine du IIIs Reich arrivent avec plus de quarante ans de retard. Leurs auteurs se sont retirés de la vie active, on sont morts. Aucune sanction n'est plus possible. Les victimes

n'obtiendront pas réparation. Il en est de même des atteintes aux droits de l'homme, aujourd'hui, en Amérique latine, en Asie, en Afrique et en Europe de l'Est. Leurs auteurs ne sont pratiquement jamais punis, à moins que, à l'échelon international pression en faveur de la justice. La World Medical Association s'est fait duper en 1949. Elle s'est tue sur les dissimulations, dans l'Allemagne de l'après-guerre, des abus de la médecine nazie. La communauté médicale internationale ne doit plus être dune : elle doit rompre la conspiration du silence, dénoncer les abus

**Docteur CHRISTIAN PROSS** Département des droits de l'homme, Conseil de l'ordre des médecins de Berlin.

## Alfred Jost

par Etienne Wolf, de l'Académie française

A France vient de perdre plus brillants biologistes. même école, issue des grands pionniers que furent nos naîtres Ancel et Bouin, les découvreurs des hormones sexuelles, qui formèrent une lignée de disciples permi lesquels Robert Cour-rier, Max Aron, Jacques Benoît, Marc Klein. Jost était l'élève de Robert Courrier, auquel il succéda il y a cinq ans comme secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Originaire de Strasbourg, où il avait fait de brillantes études, il avait été reçu à l'Ecole normale supérieure, puis, après quelques vicissitudes, il avait été nommé professeur de physiologie compa-rée à la Sorbonne et, enfin, au Collège de France, titulaire de la chaire de physiologie du dévelop-

Alfred Jost, en effet, s'était consacré à la physiologie de l'embryon. A une époque où la plupart des embryologistes se cantonnaient dans l'étude des amphibiens, et quelques-uns dans celle des oiseaux, il avait inauguré la difficile expérimentation sur les mammifères, chez qui l'embryon est toujours logé dans l'utérus maternel, enveloppé dans des mem-branes complexes. C'est donc par une laparotomie que doit commencer l'intervention. Jost mit au point une technique très délicate, qui faisait valoir son habileté technique, en même temps que ses qualités intellectuelles et novatrices. Qu'on en juge par deux interventions de talent. Il réussit le premier la castration d'un fœtus de lapin vers la fin de la gestation, sans nuire à la vitalité de l'em-

A France vient de perdre bryon. Après quoi, il replaça en Alfred Jost un de ses celui-ci dans l'utérus, où il continua son développement. Il fut aussi le pophyse at d'autres glandes endocrines embryonnaires

### L'indifférenciation sexuelle

Nanti de ces techniques et d'autres plus classiques, il posa et résolut de nombreux problèmes de physiologie embryonnaire. L'un des premiers auxquels il s'attaqua fut celui de la différenciation sexuelle. On salt que tout embryon commence son développement par une période d'indifférenciation sexuelle. Il possède les deux assortissements d'organes (gonades et conduits) qui permettent l'édification d'un organisme måle comme d'un organisme femelle. Comment se réalise l'orientation vers l'un ou l'autre sexe ? Par des expériences de castration, de greffes et d'injections, Jost démontre qu'en l'absence d'hormones sexuelles, c'est l'organisation femelle qui domine. L'hormone mâle est en effet nécessaire pour que s'organise l'appareil génital mâle. Toutefois, une seconde hormone est indispensable, l'hormone mûliérienne, pour que les conduits femelles (oviductes) disparaissent. On soupçonne la complexité de ce déterminisme, dont Jost réussit à pousser plus loin l'analyse.

Ces travaux ont eu un immense retentissement : c'était la première fois que des opérations étaient pratiquées sur des embryons de mammifères. Leurs résultats permettaient d'expliquer certaines anomalies de la différenciation

fructueuses et novatrices a trait à

l'endocrinologie fœtale, c'est-àdire à la formation des glandes endocrines et au rôle des hormones chez l'embryon, ici encore, Jost, avec ses collaborateurs, développs une œuvre remarque ble. Il constate que la croissance du fœtus est indépendante de l'hormone de croissance secrétée par l'hypophyse de la mère et par sa propre hypophyse. Il a la même absence de réaction vis-à-vis des hormones de la thyroïde. L'embravage hormonal a lieu après la naissance. Par contre, d'autres glandes endocrines telles les surrénales et les glandes génitales sécrètent des hormones qui se montrent actives bien avent la

Ainsi Jost et son école ont ana lysé avec finesse les débuts de l'activité hormonale des embryons. Cette œuvre a donné le départ à beaucoup de recherches en France et à l'étranger, en particulier aux Etats-Unis, où il aveir de nombreux amis et admirateurs. On ne peut en ces lignes trop succinctes donner qu'une faible idée de l'ampleur de ses travaux.

naissanca.

Alfred Jost était un savant de grande envergure, en même temps qu'un professeur de talent, très apprécié de ses élèves et d'auditeurs de toutes provenances. Il aimeit les discussions de haut niveau, auxquelles il apportait sa flamme et sa précision. Il avait gardé une grande jeunesse d'aspect et de caractère. C'est sous ces traits qu'il continuera de nous apparaître toujours.

Avec Le Monde sur Minitel

Calculez vos impôts

36-17

Tapez IMP91



Le Monde

der le relais des 1999

desire the

1444

Effe tout the

1986 33 Maria

CONTRACT OF THE PARTY OF

**€36** € . . . .

مار مامور و

SC ENCES

. . . . . . . . . . . .

..2

VI 171

17.1211

. . .

(<u>1</u>

••• Le Monde • Mercredi 20 février 1991 17

SECTION B

18 La coopération dans l'aéronautique La dérégulation distransport aéren

19 Technologies: 21 Communication

BILLET

### Les prix selon M. Payloy

Pressentie en mai demier, attendue en janvier, puis en février, la réforme des prix en

URSS a enfin été présentée à Moscou, lundi 18 février, par le nouveau premier ministre M. Valentin Pavlov. Depuis plusieurs mois déjà, les Soviétiques ont eu un avant-goût de l'inflation puisqu'ils trouvent de plus en plus fréquemment dans les magasins des produits « à prix négociés », dont le coût est plusieurs fois supérieur à celui des produits d'Etat traditionnels. Il ne faudrait pas croire cependant que la réforme annoncée par M. Paviov est complète, touchant toutes les catégories de prix et assortie d'un calendrier précis. On sait pour l'instant que les prix de détail doivent augmenter en moyenne de 60 %. On sait aussi que la population recevra des « compensations » à hauteur de 85 %. On sait encore qu'une Vaste catégorie de produits. allant du café aux médicaments en passant par l'essence et la vodka, ne sera pas affectée par les augmentations. On pense enfin que cette réforme entrera en vigueur courant mars.

Mais ces interrogations sont finalement secondaires. D'abord, tout le monde s'interroge sur les véritables projets économiques de M. Pavlov. Depuis sa nomination, en janvier, son nom est principalement associé à l'abandon des projets de libéralisation économique de complots des banques occidentales contre l'URSS. Conservateur ou vaguement libéral, M. Pavlov devra bien proposer un programme d'ensemble.

D'autre part, toute réforme, que ce soit celle des prix, des structures de propriété ou des circuits de distribution, devre recevoir l'aval des quinze républiques. En ce qui concerne reconnu ne pas être parvenu à un accord sur les « compensations » des augmentations avec les dirigeants des Républiques. Il ne peut y avoir de réforme économique d'ensemble sans consensus entre les Républiques.

En attendant une réponse à ces questions, la situation des prix illustre bien l'impasse dans laquelle se trouve l'économie soviétique. Dans le système de planification socialiste, les prix de détail sont déterminés indépendamment de ceux de gros. Depuis le 1e janvier, les prix à la production ont augmenté, tandis que caux à la consommation sont toujours l'objet de discussions. De quoi achever de conduire l'Etat vers

Prix du baril de pétrole brat (en dollats)

22 Marchés financiers

# Les conséquences de la guerre du Golfe

# La famille royale renforce son emprise sur la gestion des actifs du Koweït

poursuit fébrilement la reprise en main des institutions financières de l'émirat, en prévision de « l'après-Saddam ». A Londres, quatre hauts responsables de la Kuwait Investment Authority (KIA) viennent d'être limo-

LONDRES

correspondance Le limogeage de quatre hauts responsables de la Kuwait Investment Authority, l'autorité de tutelle gérant, par l'intermédiaire du Kuwait Investment Office (KIO) les avoirs finan-ciers de l'émirat gelés en Europe, l'atteste : en remplaçant quatre membres du conseil de direction du KIA, dont le directeur général Fahad Al-Rashed, le ministre koweitien des finances, Cheikh Ali Al-Khalifa Al-Sabah accentue l'emprise de la famille régnante - en exil en Arabie saoudite - sur la fortune de l'émirat, soustraite à la convoitise imbienne.

La KIA avait été créée en 1982 pour contrôler le bureau londonien du KIO, chargé d'investir une partie de la puissance sinancière de l'émirat sur les grandes places mondiales. Selon les milieux bançaires de la City, ces placements sont estimés à

30 milliards de dollars. Depuis 1989, les relations sont tendues entre le KIO et l'organisme de tutelle. La KIA s'est en effet efforcée de frein la boulimie d'acquisition du KIO. Sensibles aux revendications des milieux politiques et intellectuels éloignés du pouvoir par les princes, les dirigennts de la KIA, liés aux grandes familles de Kowest-ville, exi-gent que le KIO réoriente les fonds vers l'émirat. Ce dernier, encouragé par le palais, a poursuivi sa politique de «coups» spectaculaires jusqu'à la

veille de l'invasion irakienne. L'arrivée au siège londonien du KIO de l'état-major de la KIA, en villégiature ou en voyage d'affaires au moment de l'entrée des chars irakiens à Koweit, a transformé St-Vedast House en une sorte de serre portée à très haute température. S'y exacerbent les ialousies de chacun. sans parler des tensions provoquées par l'indispensable cession d'actifs nécessaires au financement de l'effort de guerre allié et du soutien de la en exil en Arabie saoudite.

Démission de plusieurs gestion-naires de portefeuilles du KIO en désaccord avec les choix politiques de la famille régnante, limogeage de l'état-major de la KIA sur l'ordre du palais : malgré les remous provoqués par la crise du Golfe, la préparation de l'après-guerre se poursuit. Le pro-

mis sous séquestre le 2 août a com-

Selon des sources bancaires koweïtiennes, le ministre des finances : chargé la National Bank of Kuwait de procéder au règlement des trankoweitiennes, à l'exception des transactions libellées en dinars, qui avaient été suspendues lors de l'imposition du gel des avoirs. Cette opération, qui s'élève à 4 ou 5 milliards de dollars, vise à rétablir la confiance des milieux internationaux dans le système bancaire koweitien. Les six banques koweïtiennes et les trois banques d'affaires installées à l'étranger out en effet «trinqué» depuis le 2 août. Ainsi, la United Bank of Kuwait (UBK), de nationalité koweïtienne mais disposant du statut de banque britannique, a enregistre une perte de 9,92 millions de livres (100 millions de francs) en 1990. contre un bénéfice de 3,1 millions en 1989. Selon son directeur général, M. Christopher Keen, cette contre performance est le résultat de provisions exceptionnelles constituées pour couvrir les crédits perdus octroyés en Irak et au Koweît et la cession à perte d'actifs importants MARC ROCHE

# Les syndicats d'Air France s'opposent au chômage partiel décidé par la direction

Les vinat représentants du personnel au comité central d'Air France se sont prononcés, le 18 février, à l'unanimité contre le nouveau plan d'économies de 610 millions de francs élaboré par la direction (le Monde daté 17-18 février).

Pour faire face à la chute spectaculaire du trafic qui a atteint, notamment, 28,5 % pour les passagers et 5,4 % pour le fret au cours de la première semaine de février, ce plan prévoit la mise en chômage partiel de la totalité du personnel pour 6 % du temps de travail (soit 10 heures par agent) et donc une perte de rémunération correspondante partiellement compensée, en particulier, par une aide de l'État de 10,45 francs par heure chômée.

li prévoit aussi le départ volontaire de deux cents cadres de plus de cinquante-trois ans et trois mois. Ce plan devrait être approuvé, mercredi 20 février, par le conseil d'administration de la compagnie.

Les syndicate FO, CGT et CFDT ont protesté contre ce dispositif, qui concerne les 39 000 salariés d'Air France, Ils consulteront leurs mandants dans les jours qui viennent, mais n'envisagent pas, pour l'instant, de recourir à la grève, rinoste difficile à mettre en œuvre dans une période où les avions sont vides et les comptes très défi-

### FO pour une aide de l'Etat

Majoritaire au comité central d'entreprise, FO réclame une aide de l'Etat, actionnaire pratiquement unique de la compagnie publique, pour permettre à celle-ci « de traverser cette période difficile, comme il l'a fait dans le passé pour d'autres secteurs de l'activité économique du pays ». Le syndicat dénonce les droits de trafic attribués à d'autres compagnies françaises et pense que, derrière les économies annoncées, « se cache un plan plus vaste et plus sévère, qui ne saurait être accepté ».

# L'ardoise de Bagdad

Car la guerre a sonné le glas des espoirs français. Après avoir long-temps rêvé, le gouvernement réalise que ces créances ne seront probable-ment jamais remboursées. L'Irak, la guerre finie, redeviendra sans doute solvable. Mais quel Irak et dans combien de temps?

A l'issue du conflit, et quel que soit le gouvernement en place à Bagdad, la France, comme tous les pays occidentaux, se retrouvera placée devant un dilemme. Si elle exige le remboursement de sa dette, elle réduira les possibilités de reconstruction du pays donc les débouchés de ses industriels. Politiquement, il sera sans doute préférable d'aider à la reconstruction ne parle t-on pas d'un nou-veau « plan Marshall» pour le Proche-Orient? Mais, ce faisant, il faudra repousser aux calendes grecques le remboursement de la dette.

Pour l'heure, pas question bien entendu de parler de cadeau. La créance demeure, assure-t-on au ministère des finances. Pourtant, le gouvernement s'est résigné à faire financer par le budget les échéances dues par Baadad, ce qui revient à pro-visionner ladite créance. «Il y a quel-quez mois, on gardait une probabilité ques musiconnable qu'ils remboursent au moins une partie de ce qu'ils doivent. Aujourd'hui, les chances sont quasiment nulles. On est donc obligé de provisionner », reconnaît un fonctionnaire. Autant avouer qu'on a fait une croix sur 29 milliards de francs...

Une hémorragie pour la COFACE, la société publique d'assurance-crédit qui garantit aux industriels et aux banques le remboursement de leurs contrats quand ceux-ci tournent à la déconfiture. Car, des 29 milliards dus par Bagdad, un tiers sculement reste à la charge des banques et des entreprises imprudentes qui n'ont pas réussi à se faire couvrir par l'Etat. L'Aérospatiale, par exemple, garde sur les bras un contrat de 2,2 milliards de francs mal assuré, mais heu-reusement non encore livré.

Le plus gros de l'ardoise revient donc à l'Etat : 15 milliards d'échéances garanties, impayées ou à venir pour le principal, plus 3 mil-liards d'intérêts. Total : 18 milliards. Des échéances qu'il faut bien rem-bourser aux entreprises, année après année, et qui, en attendant un improbable règlement irakien, pèsent lourdement sur le budget.

Car la COFACE, elle, paie: 8,5 milliards de francs en 1988 et en 1989, 5,5 milliards en 1990, 5 milliards en 1991; l'Irak représente aujourd'hui, à hui seul, un gros quart des indemnisations versées aux indus-triels par la société d'assurance publirries par la societe d'assirance publi-que. Résultat: son déficit se creuse, ce d'autant plus vite que la guerre a créé un esanistre Kewelts, qui n'exis-tait pas, et aggravé ceux de l'Egypte et de la Jordanie (une commande de Mirage 2000 passée en 1988, n'a pas été invrée). En 1990, la Trésor a du 1991, neuf milliards étaient prévus... jusqu'au déclenchement de la guerre. Depuis, le trou prévisible ne cesse de grossir. Le paiement de ces «extras» représente en tout cas une bonne partie des 12 milliards de francs d'économies imposées à tous les ministères par le gouvernement en ce début d'année. Un paradoxe : le budget pâtira autant, sinon plus, du coût de ces impayés, correspondant pour l'essentiel à des livraisons d'armes, que du dispositif « Daguet » visant à les

Par amitié,

Comment en est-on arrivé là? Par amitié, par habitude, puis par aven-glement. L'amitié est nouée en 1974, à Bagdad, par M. Jacques Chirac, alors premier ministre. C'est la pre-mière visite officielle d'un chef de gouvernement français en Irak. Ce ne era pas la dernière : de 1974 à 1990, l'Irak recevra une vingtaine de visites officielles de ministres français, toutes tendances confondues.

Un an plus tard, à l'occasion de la visite en retour de M. Saddam Hussein à Paris, la manne des grands contrats s'amorce. Militaires et civils, tous les grands groupes français se précipitent à Bagdad, nouvelle Terre promise. L'Irak est le deuxième fournisseur de pétrole de Paris, la France devient le deuxième marchand d'armes et de génie civil de Bagdad.

Fort de revenus pétroliers multi-pliés par dix après 1973, Bagdad paie, dit-on à l'époque, rubis sur l'ongle. Les armes sont certes réglées cash. Mais les contrats s'étalant sur plusieurs années donnent lieu à des cré-dits. Et si les contentieux sont rares, ils sont parfois lourds : l'aéroport de Bagdad reste, avec 2 milliards de francs d'indemnités, le plus gros sinia-tre jamais payé par la COFACE.

En 1980, lorsque éclate la guerre avec l'Iran, la dette garantie de l'Irak à l'égard de la France s'élève donc déjà à 16,5 milliards de francs... Elle ne suscite alors aucune inquiétude. La solvabilité du pays est encore jugée solide, au moins à long terme, grace

conflit, le gouvernement français maintient son appui. L'habitude prend le relais de l'amitié. Le Quai d'Orsay reste convaincu que l'Irak est le meilleur allié de la France dans cette région. Le nouveau gouverne-ment accialiste se range vite à cette idée, d'autant plus facilement que l'Iran de Khomeiny apparaît, à l'épo-que comme l'ennemi, à abatire. En 1983, la dette publique de l'Irak

envers la France atteint le chiffre record de 22,7 milliards de francs. Bagdad commence à donner des signes d'impécuniosité de plus en plus clairs. Un premier accord avec Paris étale dans le temps une partie des échéances dues dans le domaine civil verser 8 milliards de francs pour com- et prévoit le paiement en nature -

c'est-à-dire en pétrole - d'une partie des ventes d'armes. Le ministère des finances commence à serrer les boulons et surveille de près l'octroi de la garantie COFACE. En 1986, trois ans plus tard, l'encours des crédits garan-tis est retombé à 18,7 milliards de

### Des ventes d'armes à crédit et garanties

Mais, en 1986, M. Chirac redevient premier ministre, et l'amitié reprend brièvement le dessus. Les livraisons de pétrole à conditions privilégiées ont cessé. Qu'importe! Pour la pre-mière fois, le gouvernement français accepte de garantir des ventes d'armes à crédit. Les grands contrats, presque exclusivement militaires. repartent de plus belle. « En deux ans, assure un haut fonctionnaire qui souhaite rester anonyme, on a rajouté une dizaine de miliards de francs de contrats d'armements, alors que le ris-que Irak se précisait de plus en plus »

L'amitié est-cile devenue aveugle? Les chiffres sont là : en 1988, après deux ans de cohabitation, la dette garantie est remontée à 21,5 mil-liards. Mais l'Irak a gagné. En juin 1988, l'Iran jette l'éponge. Les com-bats cessent. Les Français reprennent espoir : les revenus pétroliers de l'Irak se sont améliorés, Bagdad va enfin rembourser ses échéances, et les industriels vont pouvoir largement profiter de la reconstruction.

Il faut vite déchanter. En dépit de l'arrêt des combats, l'Irak ne réduit pas ses dépenses militaires et s'engage us un programme de reconstruction démesuré, financé une fois de plus par appel au crédit... Oubliant ses anciennes amitiés, Bagdad privilégie les Allemands, les Japonais ou les Britanniques qui, peu engagés vis-à-vis de l'Irak, accordent généreusement de nonvezux crédits. Les Français sont doublement rou-

lés : non senlement ils ne participent guère au marché de la reconstruction, mais ils se heurtent à un refus poli de l'Irak en ce qui concerne la dette. Pendant plus d'un an, les fonction-naires du ministère des finances multiplient en vain les négociations : Bagdad ne bouge pas d'un pouce et refuse d'honorer ses échéances.

Un souvenir pénible pour les malheureux négociateurs français : «Les Irakiens, raconte l'un d'eux, appliquaient au domaine financier la même tactique qu'ils emploient aujourd'hui vis-à-vis des alliés. Ils ne font aucune concession. Avec force mauvaise foi, ruses et moyens de pressaire fasse seul les premiers pas. » Comble de tout, l'Irak invoque même la vicille amitié franco-irakienne pour réclamer de nouveaux crédits!

Les comptes du pays - officiellement tenus secrets - sont éphichés et rééphichés par les Prançais : il manque toujours quelques milliards. Mais, au lieu de servir à rembourser la dette, ils passent dans les projets «stratégiques», donc prioritaires et intouchables. «Un officier m'a même avoue qu'ils constituaient des stocks de produits agro-alimentaires. L'équiva-lent de trois ans de consommation », raconte le même négociateur. Les Français rentrent à Paris convaincus que le pays est déjà «une poudrière».

Pourtant, Bagdad manque de peu d'avoir gain de cause. Les habitudes aidant, le complexe militaro-industriel

moins importantes selon l'ampleur

des sinistres subis (une vingtaine

de milliards de francs prévus en

1991). En sens inverse, elle recoit

d'une part des primes correspon-

dant aux nouveaux contrats assu-

rés, et d'autre part les sommes

clients. Puis, on fait les comptes.

récupérées auprès des pays

Depuis 1986, il en ressort sys-

tématiquement un déficit et c'est in

fine le budget de l'Etat qui le règle.

Les sinistres qui ne sont pes consi-

dérés comme définitifs, donnent

ter à plus tard des charges que le

budget s'était bel et bien engagé à

supporter (le Monde du 3 août

### a retrouvé le chemin de Bagdad et fait le siège du gouvernement français pour obtenir de nouvelles garanties, avec l'appui du ministère de la défense et du Quai d'Orsay. Mais, cette fois, la coupe est pleine et le ministère des finances résiste.

En mai 1989, les services de M. Pierre Bérégovoy refusent avec éclat de garantir un contrat de Mirage 2000 C négocié par la firme Dassault (le Monde du 2 juin 1989). Non sans arguments : le contrat, d'un montant de 22 milliards de francs, aurait pour effet de doubler la dette irakienne envers Paris! La partie de bras de fer sera finalement gagnée par les Finances. On s'en félicite aujourd'hui Il est vrai que l'image de Bagdad commence à se détériorer : ses efforts de n'armement dans des domaines de moins en moins conventionnels (armes chimiques, nucléaires) et la pendaison d'un journaliste britannique trop curieux commencent à branler le gouvernement français.

Les garanties de la COFACE sont quasiment suspendues et l'Irak finit, de guerre lasse, par accepter le remboursement de 1,5 milliard sur les 8,5 milliards d'échéances dues en 1988 et en 1989, le reste étant étalé dans le temps. Chaque remboursement permettant l'ouverture de nouveaux crédits, les échanges reprennent, à un rythme toutefois très réduit.

En 1990, la dette publique a ainsi été réduite à 15 milliards (pour le principal). Et un nouvel accord est conclu en juillet 1990, qui prévoit un nouveau remboursement de 1,5 milliard par Bagdad. Il ne sera jamais appliqué. L'invasion du Koweït, le 2 août 1990, l'embargo, puis la guerre, repoussent aux calendes grecques l'apurement du contentieux Au total, sur quatre ans - de 1988

'à 1991 inclus, - l'Irak n'a donc versé que 1,5 milliard sur les 19 milliards qu'il aurait dû normalement remcourser. L'heure des comptes a sonné. Ils sont amers. Car le cas de l'Irak pose au grand jour une question jusqu'ici soigneusement évitée : l'État, donc le contribuable, doit-il payer la note pour permettre aux industriels français de recommencer plus tard... exactement dans les mêmes conditions? Dassault, Bouygues et les autres n'ont, eux, pratiquement pas même système est maintenu, ne recommenceraient-ils pas? Dans le cas de l'Irak, plus claire-

ment encore que dans d'autres, la garantie de l'Etat revient à une subvention déguisée, plus coûteuse en fin de compte que des aides directes. Les 12, 13 ou 15 milliards versés cette année pour combler le déficit de la COFACE représentent plus de trois fois le montant des dotations en carrital destinées aux entreprises publiques (4,5 milliards), sur lesquelles on chipote. Ils sont même supérieurs au coût du revenu minimum d'insertion (9,1 milliards). « Le dossier Irak risque de faire sauter tout le système actuel de garanties», assure en privé un hant fonctionnaire. Cher, très cher Irak...

**VÉRONIQUE MAURUS** 

### PÉTROLE 4

12 £v. S IN ASSECT WTI (West Texas
[atermediate], à NesYerk à la cliture Clos

19 Etc. Brent à Londres à 16,25 - 0,65

Le mouvement de baisse des cours s'accentue, beaucoup d'opérateurs croyant à la possibi-lité d'un retrait de l'Irak du Koweit. Ce marasme inquiète les pays membres de l'OPEP qui constatent que la surproduction pétrolière continue. Une réunion du comité de surveillance de l'organisation est prévue le 11 mars pour renforcer la discipline sur les quotas de production.

# Le rôle de la COFACE

Une entreprise, lorsqu'elle signe un contrat avec un pays «à risque» - comme l'Irak, mais aussi l'Egypte, le Nigéria, le Brésil, etc. --, prend généralement soin de s'assurer auprès de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, plus connue sous son sigle : COFACE. Celle-ci, bien que publique, fonctionne comme n'importe quelle société d'assurance : après examen du dossier, elle garantit à l'entreprise, ou à son banquier, moyennant le versement d'une prime, le paiement de ses ventes, six mois au plus tard après l'échéance prévue, quelle que soit la situation politique ou financière

du pays client. Si ledit client refuse de payer pour une raison ou une autre, le contrat devient un «sinistre». La COFACE indemnise l'industriel ou la banque et se charge de récupé-rer tout ou partie des sommes dues auprès du mauvais payeur. La dette privée « garantie » devient ainsi dette «publique».

lieu à de nouveaux prêts financés par un organisme spécialisé, la Banque française du commerce exterieur (BFCE). Cette méthode, qui reporte sur l'emprunt le financement des «impayés», permet au budget de ne pas supporter le sinistre. L'expérience a prouvé que, dans la plupart des cas, cette pratique n'était qu'un moyen de repor-

Tous les ans, la COFACE verse donc des indemnisations plus ou Selon un consultant du cabinet McKinsey

# Le gouvernement devrait protéger les petites compagnies contre Air France

Au moment où il est poussé par Bruxelles à libéraliser son transport aérien, le gouvernement français jouera-t-il la carte de la concurrence, qui profitera au consommateur? Ou bien cédera-t-il à son vieux réflexe de protéger Air France? Un consultant du cabinet McKinsey. M. Neil Janin, analyse le dilemme des autorités françaises, qui doivent désigner avant le 1 mars prochain des concurrents à la compagnie

La direction générale de l'aviation civile (DGAC) étudie minutieuse ment les dossiers déposés par neuf compagnies aériennes désireuses de concurrencer les trois compagnies du groupe Air France (Air France, UTA et Air Inter), comme les y autorise l'accord passé entre la Commission de Bruxelles, le gouver-nement français et Air France le 30 octobre dérnier. Celui-ci prévoit que, le 1e mars 1991, sera désigné au moins un transporteur n'appartenant pas au groupe Air France sur quinze lignes internationales et sur les lignes domestiques Paris-Nice, Strasbourg, Bastia, Ajaccio (le Monde du 31 octobre 1990).

« Théoriquement, cette ouverture est remarquable, puisque le gouver-nement français libéralisera un grand nombre de lignes – quarante-cinq, à terme – dans le délai très brej d'un an et, de plus, des lignes très beneficiaires comme Orly-Nice ou Paris-Tokyo », commente M. Neil Janin, directeur associé du cabinet de consultants McKinsey. Et il ajoute : « En fait, tout dépendra de la politique que le gouvernement et la DGAC mèneront pour compenser la tendance naturelle du tranport aérien au monopole, qui privilégie les compagnies en place et les compagnies riches. L'Europe et la France doivent éviter à tout prix la dérègle-mentation à l'américaine, qui est une oseudo-libéralisation x

En effet, la mutiplication des compagnies aux Etats-Unis a déclenché une guerre des tarifs qui a conduit à la faillite de nombreux transporteurs. On assiste, à l'issue de ce processus, à une nouvelle concentration outre-Atlantique puisconcentration outre-Atlantique puis-que cinq compagnies géantes seule-ment semblent, promises à la survie. En revanche, la Grande-Bretagne s'est comportée plus sagement : jamais elle n'a accepté que British Airways (54 % du trafic d'origine britansique en Europe) soit en ocibritannique en Europe) soit en posi-tion de monopole, mais elle n'a pas non plus libéralise sauvagement ses droits de trafic.

### Un aiguillon

«Le gouvernement français et sa direction générale de l'avlation civile sont placés devant un véritable dilemme, poursuit M. Jaain. D'un côté, ils ont acquis le réflexe de protéger Air France. De l'autre, ils sont bien obligés de suivre le mouvement. Ils pourraient être tentés de suivre l'exemple américain, ce qui serait la meilleure solution pour tuer la concurrence. Les grandes compa-gnies comme Air France disposent d'atouts considérables : un système de réservation performant, un solide réseau de distribution, une position privilègiée dans les aéroports. En revanche, les nouveaux venus ne disposent pas de créneaux horaires favorables, et ils n'ont pas les reins assez solides pour attendre deux ou trois ans qu'une ligne devienne rentable. Autrement dit, si les pouvoirs publics ne protègent pas les « petits », surtout dans la conjoncture actuelle, ceux-ci auront tôt fait de disparaître. Inutile, en tout cas, de demander à Air France si elle souhaite un compéti-teur, même modeste : la réponse sera touiours non!»

M. Janin détaille les décisions qui prouveront que l'administration a choisi d'avantager Air France ou, au contraire, d'introduire un peu de contraire, o introduite un peu de concurrence dans le transport aérien. « Elle ne doit pas choisir phy-sieurs compétiteurs pour Air France, mais un seul par ligne, déclare-t-il. Elle le choisira en fonction de ses

La coopération internationale dans l'aéronautique

### Américains et Européens étudieront avec les motoristes japonais le réacteur du successeur de Concorde

de notre correspondant

Pratt et Whitney et General Electric, du côté américain, Rolls-Royce et la SNECMA, pour l'Europe, étudieront en commun avec les trois motoristes japonais Ishikawajima, Kawasaki et Mitsubishi un moteur supersonique destiné à équiper le successeur de Concorde. Le coût du projet, financé par le ministère japonais du commerce international et de l'industrie (MITI), s'élève à 220 millions de dollars (1,1 milliard de francs). Les sociétés étrangères se répartiront 25 % de celui-ci. 75 % revenant aux Japonais. Cet accord, en négociation depuis 1989, pourrait être suivi d'un autre portant sur un moteur destine à des avions plus petits, pour lequel les trois fabricants japonais cherchent un parte-

Cette ouverture des Japonais à la coopération internationale dans le domaine aéronautique inquiète les Américains, qui craignent d'être concurrencés sur une de leurs chasses gardées, notait récemment Asian Wall Street Journal. Bien que leur suprématie sur ce marché, fortement étayée par l'alliance militaire américano-nippone, ne risque guère d'être remise en cause, ils notent avec déplaisir que les Européens ont récemment établi des alliances significatives avec les Japonais.

L'accord entre Mitsubishi Heavy et Messerschmitt, dans le cadre de l'alliance globale entre le groupe japonais et Daimler-Benz, celui de Kawasaki Heavy avec Airbus en sont des exemples. Dans le domaine des hélicoptères, une coopération entre Aérospatiale et un partenaire japonais semble éga-lement se profiler.

Une prime de 1.4 % aux Char-

bonnages de France. – La direction des Charbonnages de France et les syndicats FO et CFE-CGC, signa-

taires de l'accord salarial de juillet

1990, se sont mis d'accord sur une prime exceptionnelle de 1.4 %,

versée avec les rémunérations de

février et calculée sur l'assiette de

la prime de résultats du second

semestre. Cette décision, indique

la direction, constitue « un apure-

ment de la situation salariale de

Les pécheurs de thon tropical en

grève pour cinq jours. - Les marins

spécialisés dans la pêche au thon

tropical étaient en grève lundi

18 février, pour une durée renou-

velable de cinq jours, dans le cadre du conflit qui les oppose aux arma-

teurs sur des problèmes de salaire,

a-t-on appris à Concarneau. Le

conflit est ne de la décision des

armateurs, prise en raison de la

chute des cours mondiaux, de

diminuer à compter du le janvier de 16 % environ les rémunérations

des marins. Selon M. Jean-Marc

**EN BREF** 

l'année 1990 v.

### entre de préparation\_ aux HEC et à Sciences Politiques

\_créé an 1976. • Taux confirmés de réussite

- CATX COUCCOTIES Corps professoral réputé
- nomogěnes
- Admission, sur dossier pour bachellers B, C, D.
- Classes "pilote" HEC-
- Conditions d'admiss Voie générale
- bac C plus mention et/ou admissibles aux concours
- Vole économique bac 8 et D plus mention et/ou
- odmissibles aux concours Dépôt des dossiers à partir

PCS 48, rue de la Fédération 75015 Paris 161, (1) 45665998

economisent beaucoup d'argent. Elle devra surveiller que la compagnie nationale accepte la réciprocité des billets avec la « petite » et qu'elle ne relègue pas les vois de celle-ci au fond de son système informatique de La tâche est délicate pour le gouvernement et pour la DGAC. D'un côté, ils ne peuvent mettre en péril

elle devrait attribuer Orly-Nice, la

ligne la plus rentable, à la compa-

gnie la plus solide. Elle devra accep-

ter que les lignes partent d'Orly, qui

est l'aéroport parisien où les « petits »

peuvent le mieux travailler parce que

les passagers préférent cette plate-

forme et que les cinq minutes de vol

de moins pour gagner cet aéroport

Air France, déjà bien malade et qui appartient à l'Etat. De l'autre, ils ne penvent saboter la politique de renforcement de la concurrence, qui est le fondement même de la Communauté européenne. Le «paysage aérien français» idéal serait composé d'une compagnie Air France forte, mais aiguillonnée, en particulier, par un jeune compétiteur... que les pouvoirs publics devront s'appliquer à mettre en selle.

ALAIN FAUJAS

RESTE DU MONDE

16%

JROPE HORS CEE

DIVERS CEE

17.9%

7,8%

La très rapide internationalisa-

tion des groupes français s'est

poursuivie en 1990, selon la

Banque de France, malgré les

incertitudes nées du conflit

dans le Golfe. Aucune déclara-

tion n'est obligatoire sur leurs

achats à l'étranger par les

entreprises françaises, mais la

Banque de France, qui essaie de

recenser les acquisitions depuis

trois ans, a compté 324 opéra-

tions «importantes» en 1990,

contre 200 en 1989 et 107 en

Barrey, secrétaire général chargé des pêches à la CFDT, les marins demandent un salaire fixe de

12 000 francs et sont prêts à accep-

ter une modulation des primes d'intéressement. La flotte thonière

française est une des plus impor-

tantes au monde, avec une tren-taine de navires. Environ quatre

□ Les «majors» du BTP vont

créer leur propre syndicat. - Les

huit principaux groupes français

du BTP (bâtiment et travaux

publics) ont décidé de créer un

nouveau syndicat. Cette décision a

provoqué un certain émoi au sein

des deux grandes fédérations

patronales du secteur, la Fédéra-

tion nationale des travaux publics (FNTP) et la Fédération nationale

du bâtiment (FNB). La FNTP a été

la première à réagir, en publiant le

18 février un communique dans

lequel elle déclare enregistrer « le

désir des majors du BTP de créer

un nouveau syndicat professionnel

qui adhererait à ses instances». La FNB a décidé, pour sa part, d'at-

cents marins sont embarqués.

L'Europe est la cible privilégiée

des acquisitions des entreprises françaises

ALLEMAGNE

Gde-BRETAGNE

13,8%

12,2%

cédentes, ce sont les grosses

et moyennes entreprises (chif-

fre d'affaires supérieur à 10 mil-

liards de francs) qui ont été les

moteurs du mouvement en

1990. Leurs cibles sont pour

70 % des sociétés européennes

et elles sont, en règle générale,

de taille moyenne : seulement

6,8 % des achats ont été supé-

rieurs au milliard de francs. La

Banque de France prévoit une

poursuite de ces acquisitions à

tendre pour faire connaître sa posi-

tion. Les huit « majors » sont Bouygues, SGE (Générale des

eaux), Campenon-Bernard (Générale des eaux), Dumez-Lyonnaise des eaux, GTM-Entrepose, Spie-Batignolles (Schneider), SAE et

□ Menace de grève à l'Aérospo:

tale. - Aussitôt créée, la nouvelle Aéropostale, filiale de la Poste,

d'Air France et de TAT, a reçu un

préavis de grève illimitée du syndi-

cat FO du centre de tri postal de

Roissy. Celui-ci refuse la suppres-

sion de l'organisation du travail

actuelle prévoyant deux nuits de

travail sur quatre au profit d'un système tournant rendu nécessaire

par l'exploitation nocturne de nou-

veaux avions. FO dénonce la

charge accrue de travail sans com-

M. Doubin pour le relèvement

du plasond de garantie des chèques.

- « Il faudra en venir d'une façon

ou d'une autre au relèvement du

10,7%

ESPAGNE

14,1%

### INDUSTRIE

La crise des chantiers navals de La Ciotat

## Lexmar-France est mis en liquidation judiciaire

18 février, le tribunal de commerce de Marseille a converti en liquidation judiciaire le jugement de redressement judiciaire qu'il avait prononcé, le 17 décembre dernier, à l'encontre de la société Lexmar-France, candidate à la reprise des chantiers navals de l'ex-Normed, à La Ciotat. Le tribunal s'est borné à observer, dans ses attendus, que la société « n'a fait aucun investissement ni envisagé d'ap*port extérieur »* et indiqué qu'il n'avait « aucune preuve de sa consolidation financière ». Le représentant des créanciers, M. Jean Astier, a été désigné comme mandataire liquidateur.

de notre correspondant régional La mise en liquidation de Lexmar-France est le dernier épisode d'un feuilleton économique et politique de dix-huit mois, qui avait commence le 4 soût 1989. Le tribunal de commerce de Paris avait alors attribué à la Banque Worms, se disant mandataire de l'Etat, l'ensemble des actifs immobiliers et mobiliers des chantiers de l'ex-Normed. Le groupe américano-sué-dois Lexmar Corporation avait

reprise concurrente. Mais sa demande avait été rejetée le 5 sep-tembre, la décision ayant été confirmée en appel puis par la

Hostile, pour des raisons économiques, au redémarrage d'une construction navale lourde à La liotat, le gouvernement s'était précédemment prononcé pour une diversification des activités économiques sur la commune et avait conclu un accord, le 2 juin 1989. avec les collectivités locales intéressées, prévoyant la création de I 200 emplois en trois ans. Mais Lexmar insistait et ses propositions trouvaient un écho favorable auprès du conseil général des Bonches-du-Rhône, concession-paire du domaine public maritime.

Cependant, le 23 janvier 1990, au moment même où Lexmar embauchait une centaine de salariés, la municipalité de La Ciotat achetait officiellement, pour 45 millions de francs, les 13 hectares du domaine privé des anciens chantiers de l'ex-Normed et l'ensemble des bâtiments implantés sur les 43 hectares du site. Finalement, Lexmar ne devait jamais parvenir à acquérir l'outillage qui parvenir a acquerir i outmage qui lui était indispensable – pour lequel elle n'a fait, d'ailleurs que des offres assez floues. Le 6 décem-bre demier, elle déposait son bilan.

nue ». Selon son secrétaire général. M. Joseph Rodriguez, « le gouvernement a fait cautionner par la justice une décision de caractère politique ». « La siructure Lexmar-France est morte. Vive le plan Lexmar », s'est exclamé pour sa part l'ancien PDG de la société, M. Benoît Bartherotte, qui a annoncé la création prochaine d'une nouvelle société civile pour

la réouverture des chantiers.

Le conseil général des Bouchesdu-Rhône a d'autre part estimé, dans un communiqué, qu'il appartenait désormais à l'Etat « de définir clairement la nature de l'activité navale qu'il entend promouvoir sur le site ». De son côté, le maire (PR) de La Ciotat, M. Jean-Pierre Lafond, a déclaré ironiquement que « après dix-huit mois de navigation, Lexmar a réussi l'exploit, sans avoir jamais quitté le port, de faire naufrage sans bateau et de couler sans chantier. J'ai demande aux ministres concernés, a-t-il ajouté, une extension immédiate de la zone d'entreprise [sur laquelle 58 entreprises ont déjà créé 764 emplois] et une prorogation du

## RECHERCHE

Afin de décloisonner les différentes disciplines

## Le comité national du CNRS est remodelé

Le remodelage du comité national du CNRS a été entériné par un décret signé du premier ministre, paru au Journal Officiel direction du centre, d'un **«** élément essentiel du plan de modernisation » du CNRS, qui vise, notamment, à décloisonner le plus grand organisme scientifique français.

L'objet peut en paraître obscur au non initié, mais cette réforme a secoué pendant plusieurs mois une partie des laboratoires du CNRS. Le comité national de cet établisse-ment est, en effet, chargé d'évaluer le travail et les résultats des chercheurs et des équipes, et donne à la direction des avis sur les ressources financières et humaines à affecter aux laboratoires. C'est dire si toute modification dans sa composition ou son fonctionnement est susceptible d'inquiéter légitimement les quelque 50 000 salariés du CNRS, l'organisme de recherche fondamentale le plus important d'Eu-

Aux termes du décret paru mardi, le comité national ne comporte plus de 40 « sections » au lieu de 49. Ces sections étaient, jusqu'à présent, définies en termes de disciplines. Le nouveau découpage s'efforce de coller plus étroitement à une « organisation des sciences en champs scientifiques, en systèmes réassociant les disciplines », et ainsi de favoriser un décloisonnement

déclaré au quotidien économique

les Echos M. François Doubin.

ministre du commerce et de l'arti-

sanat, le 18 février. Banquiers et

associations de consommateurs

sont opposés à un tel relèvement.

qui représenterait une charge sup-

plémentaire pour les banques, qui

la répercuteraient sur les chèques.

renforcé avec le lancement de trois nouveaux programmes de recherches interdisciplinaires l'an dernier.

De plus en plus, estime la direction du CNRS, « la recherche as cie les compétences de plusieurs disciplines sur des champs scientifiques (astrophysique, biologie moléculaire) et une problématique, qui deviendront ensuite de nouvelles disciplines ». L'analyse est pertinente mais difficile à traduire dans les faits. Et, dès la publication des premiers projets de découpage en octobre et novembre derniers, les protestations ont fusé de la part de chercheurs qui, notamment dans les sciences humaines ou sociales, craignaient de voir leur spécialité sacrifiée parce que moins à la mode que d'autres, comme par exemple la génétique.

Trois mois de concertation et plusieurs amendements aux propo-sitions iuitiales semblent cependant avoir apaisé en grande partie les inquiétudes. Le projet, discuté et adopté le 30 janvier par le conseil d'administration du CNRS. a été proposé à la signature du premier ministre, pratiquement sans modification, par M. Hubert Curien, ministre de la recherche et de la technologie.

J.-P. D.

### 1988. Après les grands l'étranger. SOCIAL

plafond de garantie des chèques » (actuellement de 100 francs), a

70 % des offres d'emploi dans le bâtiment ne sont pas satisfaites

En Ile-de-France

En lle-de-France, plus qu'ailleurs, le secteur du bâtiment souffre d'une pénurie de main-d'œuvre.
Les professionnels estiment que 70 % des offres d'emploi ne sont pas satisfaites. Pour 250 000 actifs employés, 37 000 postes sont proposés chaque aunée, dont 4 500 créations. Dans le même temps, 37 000 chômeurs inscrits à l'ANPE sont à la recherche d'un emploi dans le bâtiment. leurs, le secteur du bâtiment souf-

Pour contribuer à résorber ce chômage d'inadéquation, le conseil régional d'Île-de-France vient de signer une convention avec les fédérations professionnelles du bâtiment, l'ANPE et l'AFPA, pour mettre an point une action spécifique. Quatre cent stages de formation, en alternance avec la pratique dans l'entreprise, vont être lancés. Les candidats retenus seront choisis parmi 10 000 demandeurs, contactés par l'ANPE.

Fondation Europe et Société

VENTE EN LIBRAIRIE

his all

# **TECHNOLOGIES**

L'ardoise et la plume

# Des ordinateurs sans clavier

Soulagement chez les allergiques de la frappe, ceux qui n'avaient pu se résoudre à utiliser un ordinateur par peur du clavier. L'heure de la réconciliation avec l'informatique a peutêtre sonné. Des ordinateurs que l'on utilise en écrivant directement sur l'écran avec un stylet font leur apparition. Trois entreprises sont déjà sur les rangs pour un marché évalué à 15 milliards de francs en 1995.

> SAN-FRANCISCO correspondance

Maigré son succès, l'ordinateur personnel, en dix ans, n'aura pas rai-lié à sa cause la majorité des profes-sionnels. Les réfractaires au clavier lui présèrent le stylo. D'ailleurs, l'écriture manuelle, contrairement aux idées reçues, irait plus vite que aux foces rèçues, irait plus vite que la frappe sur des touches, selon Communications Intelligence Corp. qui analyse ce sujet depuis 1981. Nombre de cadres dirigeants qui passent leur temps au téléphone ou en réunion, de professionnels mobiles residents. mobiles, vendeurs, journalistes, échappent à la séduction de l'ordinateur personnel. Même les cinquante-quatre millions de convertis au micro-ordinateur limitent à un quart d'heure la durée d'utilisation moyenne de leur machine, confirme une étude réalisée par le construc-teur d'ordinateurs Hewlett Packard.

Pour convaincre ces irréductibles, il fallait réussir à faire des ordinateurs avec lesquels on puisse converser sans passer par l'intermédiaire d'un clavier. Ce que trois entreprises viennent de réaliser. Grâce à elles, l'informatique vit désormais au rythme de l'ardoise et de la plume. «Le micro-ordinateur ne remplit encore qu'une mission partielle», explique Kamran Elahian, président de Momenta, un des pionniers de la nouvelle vague, qui ajoute : « Il fal-lait trouver autre chose, un outil

adapté au véritable comportement humain. »

Le concept a pris forme : un appareil de format A-4, telle une ardoise, de poids inférieur à 2 kilos, avec un humain. « écran digitalisé muni d'un stylet. L'usager griffonne sur la plaque de verre, comme dans un carnet de

DOCKS

Dans le but de clarifier ses structures juridiques, le

Groupe Docks de France

envisage de procéder à l'apport des actifs d'exploi-tation de sa Maison-Mère à sa

filiale Doc François ; celle-ci

transférant son siège social à Tours et prenant la dénomi-

nation de Docks de

d'une part, à regrouper dans une même entité juridique les

actifs d'exploitation des

Sociétés Docks de France et

Comptes de l'exercice 1990 clos le 28.12.1990

Performance du 28.12.1990 au 08.02.1991 : + 3.2 %

Dividende proposé: F 13,50 + F 0,97 d'avoir fiscal

approuvés par le Conseil d'Administration du 8 février 1991 présidé par M. Olivier MOULIN-ROUSSEL.

Actif net au 28.12.90 : F 332.559.295

CREDINTER sur la même période

Valeur liquidative au 08.02.1991

Consultez les valeurs liquidatives de nos Sicav et FCP

sur Minitel 36.15 code ASSOCIC.

pour mise en paiement le 6 mai 1991.

Indice des bourses mondiales en 1990

Cette opération conduira :

France Ouest.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

COMMUNIQUÉ

notes, avec la pointe de la plume.
L'ordinateur reconnaît et interprète les chiffres, dessins et caractères.
Certes, il faut habituer la machine à la reconnaissance de l'écriture, mais l'ensemble des opérations se déroule intuitivement. La critique unanime inturvement. La crimete aumant salue ce nouvel 80 », estime Esther Dyson, un des experts les plus écou-

Les ordinateurs à stylo vont jus-qu'à reconnaître la signature, élé-ment essentiel pour agréer une vente sur un territoire éloigné du siège. « Une multiplicité d'applications sans limites s'ouvre à nos portes », annonce Kamran Elahian. D'ailleurs, les titans de l'informatique, IBM, NCR ou Tandy (côté américain), NEC, Toshiba, Kyocera (côté japonais) ne s'y sont pas trompés. Vite, ils annoncent le développement de produits adaptés à cette technologie. Mais les véritables concepteurs et fers de lance sont deux entreprises de logiciels de la Silicon Valley inconnues jusque-la et Microsoft, le premier éditeur de logiciels pour micro-ordinateur à qui l'on doit en particulier le MS-DOS, système d'exploitation des PC et compatibles. Ce sont elles qui ont inventé les solutions logicielles, le système d'exploitation qui dirige l'ardoise et la plume.

### Innover sans renoncer

GO se lance le premier en foca-tisant l'attention du public le 20 jan-vier dernier. En quatre ans, et après un investissement de 30 millions de dollars de capital-risque, l'entreprise de Jerry Kaplan a créé l'événement médiatique. Penpoint, son système d'exploitation, permet à l'utilisateur de naviguer dans l'ordinateur comme dans un livre à index. Cette firme, qui avait envisagé en 1987 de produire le matériel - ardoise, écran produire le matèriel – ardoise, écran et puces, – a réduit ses ambitions en se cantonnant au système d'exploitation. Dès à présent, cinquante firmes ont décidé d'y apporter leur soutien en développant des applications. Borland et Word Perfect utiliseront Penpoint, tandis que IBM, NCR et Tandy out promis de livrer des machines compatibles d'ici à la fin de 1991. «Le caractère intuitif du logiciel de GO justifie cet afflux de partenaires», commente Esther

DE FRANCE

Doc François déjà réunis

dans une structure unique

de management depuis le 1er janvier 1987 ;

🖪 d'autre part, à transformer la

Société-Mère du Groupe en un

Ses modalités seront définitivement précisées en mars

prochain par les Conseils

d'Administration arrêtant les

comptes de l'exercice 1990

pour être soumises ensuite aux Assemblées Générales

Extraordinaires des actionnaires

: - 28,10 %

:- 19,64.%

: F 435,61

**GROUPE CIC** 

holding pur.

des deux sociétés.

ne soit pas compatible avec MS-DOS et ne puisse donc traiter les applications déjà développées pour les ordinateurs PC compatibles pourrait aussi susciter des réticences. Jerry Kaplan s'en défend. D'ailleurs, l'ambition de ce dernier n'est-elle pas de détrôner Microsoft? « Nous sommes l'alternative de demain ». confie-t-il. Avant d'aiouterritans, charie-t-ii. Avant a nou-territa de developpeurs ne souhaitent pas que Microsoft domine l'ordina-teur stylo aussi agressivement qu'ils l'ont fait pour le PC. Leur joug devient trop étroit. » Propos confir-

aevent trop errott. I Propos continués en catimini par nombre de sociétés de logiciels, a Mais en refusant d'intégrer MS-DOS, le système d'exploitation de Microsoft, GO ne s'est-il pas condamné à exclure les cinquante-quatre millions d'utilisacinquante-quaire mitions a utilisa-teurs d'ordinateurs personnels?» demande Marshall Mosley, de Data-quest, une firme spécialisée dans les études de marché. « Pour créer un nouveau genre, il fallait accepter une rupture avec le passé », rétorque Jerry Kaplan. Soit. Mais Microsoft a lui aussi déve-

loppé un système pour les ordina-teurs sans clavier. Pen Windows, en cours d'introduction, s'inscrit dans lignée de ses systèmes d'exploita-tion Windows 3 0 (que la firme de Seattle a déjà commercialisé à plus de trois milions d'exemplaires) et MS-DOS, Ainsi, tout en protégeant l'acquis et la possibilité d'utiliser la bibliothèque d'applications publiée depuis dix ans pour les micro-ordi-nateurs, Microsoft prend une option dans ce nouveau secteur. « Certes, c'esi un avantage non négligeable, avoue Esther Dyson mais leur technologie n'est pas aussi raffinée que celle de GO.»

En fait la solution optimale pourrait revenir à Momenta. Ce start'up de quinze mois a mis les bouchée doubles. Cette équipe de vétérans de l'informatique préserve le passé en maintenant une fenêtre sur MS-DOS et Windows, tout en proposant un système d'application autonome et intuitif. L'amateur d'applications traditionnelles (Lotus 1, 2, 3, Word) peut utiliser cette machine. Par ail-leurs des versions plus élaborées permettront de prendre en compte l'avantage apporté par l'ardoise et la plume. « On ne pouvait pas effacer d'un revers de main les efforts de formation accumulés depuis dix ans.

### Un magnétoscope programmable

à la voix (japonaise)

La firme japonaise Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. prévoit de lancer sur le marché en avril le premier enregistreur de vidéocassettes programmable à la voix.

Ce nouveau produit, destiné à satisfaire la demande de la clientèle pour une programmation simplifiée, coûtera 140 000 yens (5 400 F) mais ne sera disponible que dans la version japonaise. Matsushita a indiqué qu'il n'y avait pas actuellement de projets pour des modèles en d'autres langues. Conséquence : pour programmer son magnétoscope à la voix, une seule solution : apprendre le japonais.

### 64 millions d'informations sur une puce

Les quatre principaux fabricants d'électronique japonais ont annoncé avoir développé des puces à mémoire vive dynamique (DRAM, dynamic random access memory) de 64 mégabits (64 málions d'informa-tions élémentaires soit l'équivalent du contenu de 5 000 feuillets dactylographiés). Cette capacité est seize fois supérieure aux plus «grosses» puces actuelles (4 mégabits).

Toshiba Corp., Matsushita Electric Industrial Co., Fujitsu Ltd. et Mitsubishi Electric Co. présentaient la semaine demière leurs prototypes à la conférence internationale sur les circuits, connue sous le nom des Olympiades des semi-conducteurs, à San-Francisco.

Selon le Wall Street Journal, le fabricant américain Texas Instrument, qui a déjà présenté des puces de 16 mégabits, ne devreit pas être à même de présenter des puces de 64 mégabits avant la fin de cette armée. Cette annonce n'inquiéterait néanmoins pas IBM (qui fabrique ses propres mémoires et travaille aussi sur les 64 mégabits) dans la mesure où il faucira encore aux japonais plusieurs années avant que leurs puces n'entrent effectivement en production. La course à la ministratisation a encore de beaux jours devant elle.

Innover sans renoncer, voilà le Innover sans renoncer, vollà le secret », annonce Kamran Elahian, de Momenta. De surcroît sa firme offre une solution matérielle et logicielle, en conséquence de quoi elle ne dépend pas de fabricants tels IBM ou NEC pour son succès, constate Stewart Alsoep de P. C. Letter, Car si GO possède la meil-Letter. Car si GO possède la meil-leure technologie du jour, encore faut-il qu'IBM ou NCR décident vraiment d'en faire un succès, et « c'est là un pari risque », avoue Marshall Mosley de Dataquest. L'ampleur des enjeux suscite les

rivalités. Sur le plan commercial, 250 000 unités sont prévues pour 1992 et un marché de 3 milliards de dollars en 1995, selon les experts. Les plus menacées demeurent les entreprises de portables tels Com-paq, Zenith ou Toshiba, cibles privi-légiées de GO et Momenta. Ceux-ci ont déjà commencé à faire le siège de grandes entreprises américaines les « Fortune 500 » (les cina cents plus grandes entreprises améries) afin de les préparer à cette mutation. Les grandes manœuvres ont commencé. « Rarement autant d'enthousiasme avait motivé les gens



modestie est depuis longtemps reléguée aux oubliettes, Kaplan de GO annonce qu'il vendra un million de systèmes d'exploitation d'ici deux ans. « Nous livrerons les cent mille premières machines», réplique Kamran Elahian, Peu importe en fin

de la Silicon Valley et les acteurs de compte. Dans quelques années internationaux », avoue Kamran les enfants du monde entier pour-Elahian. Dans ce milieu où la ront peut-être troquer leurs ardoises et leurs cahiers pour des ordinateurs

**ALEX SERGE-VIEUX** 

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Ce présent avis est publié à titre d'information seulement



# **Bankers Trust New York Corporation**

Bankers Trust New York Corporation earned a record \$665 million in 1990.

Bankers Trust's return on average common equity in 1990 was 27%.

In December 1990, Bankers Trust increased the dividend on its common stock by 9%.

Over the last fifteen years Bankers Trust's earnings have grown at an annual rate of 17%.

O

Reflecting the Corporation's financial strength, Bankers Trust's commercial paper has been awarded the highest ratings by Moody's and Standard & Poor's. Its senior debt is rated AA by Standard & Poor's.

e comite national EMRS est remodelé

rance

tion judiciaire

. . . .

Les intérêts courus du 15 février 1990 au 14 février 1991 seront payables à partir du 15 février 1991 à 514,16 francs par titre de 5000 francs. En ces d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 77,12 francs, suquel s'ajouteront les retenues de 3,1% calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 15,93 francs, faisant ressortir un net de 421,11 francs.

### **SAPAR FILIALES** Obligations à TIOP 1C février 1990

Les intérèts courus du 13 février 1990 au 12 février 1991 seront payables à partir du 13 février 1991 à 531,66 francs par titre de 5 000 francs. En cas d'option pour le prélèvement forfattaire, l'impôt libératoire sera de 79,74 francs, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 16,46 francs, faisant ressortir un net de 435,46 francs.

Les retenues mentionnées au 2º paragraphe ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

Ces titres ne sont pas créés (article 94-2 de la loi du 30 décembre 1981) ; le montant des intérêts sera porté au crédit du compte du bénéficiaire chez l'intermédiaire habilité choisi par lui.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations 8,40 % (ex-5 %) 1962

Les intérêts courus du 1° mars 1990 au 25 février 1991 seront payables à partir du 1° mars 1991 à 21 francs par titre de 250 francs contre détachement du coupou n° 29 ou estampillage du certificat nominatif, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 2,52 francs (montant brut : 23,52 francs).

brut: 23,52 trades).

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de 1 franc, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 0,71 franc, faisant ressortir un net de 19,29 francs.

## ÉLECTRICITÉ DE FRANCE Obligations 7,75 % (ex-16,70 %) 1965

Les intérêts courus du 1" mars 1990 au 28 février 1991 seront payables à partir du 1" mars 1991 à 27,90 francs par titre de 400 francs contre détachement du coupon n° 26 ou estampillage du certificat nominatif, après un retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 3,10 francs (montant brut : 31 francs).

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de 1,54 franc, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 0,96 francs, faisant ressortir un net de 25,40 francs.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations 11 % juin 1977

Les intérêts courus du 20 mars 1990 au 19 mars 1991 seront payables à partir du 20 mars 1991 à 99 francs par titre de 1 000 francs contre détachement du coupon nº 14 ou estampillage du certificat nominatif, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 11 francs (montant brut : 110 francs).

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de 5.49 francs, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 3,41 francs, faisant ressortir un net de 90.10 francs.

Les retenues mentionnées au 2º paragraphe ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

Ces titres ont été dématérialisés (article 94-2 de la loi du 30 décembre 1981 et décret nº 83-359 du 2 mai 1983) le montant des intérêts sera porté au crédit du compte du bénéficiare chez l'intermédiaire habilité choisi par lui.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations à taux révisable trimestriel Novembre 1990 (P3R - 0,05 %)

Les intérêts courus du 3 mars 1990 au 2 mars 1991, seront payables à partir du 3 mars 1991 à 250,32 francs par titre de 10 000 francs.
En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 37,54 francs, auquel s'ajouteront les retennes de 3,1 % calculées sur l'intérêt 37,54 francs, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 7,75 francs, faisant ressortir un net de 205,03 francs.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations à taux révisable trimestriel Novembre 1990 (P3R - 0,0625 %)

Les intérêts courus du 3 mars 1990 au 2 mars 1991 seront payables à partir du 3 mars 1991 à 250 francs par titre de 10 000 francs.

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 37,50 francs, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 7,75 francs, faisant reasortir un net de 204,75 francs.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations 10,10 % février, septembre, octobre et novembre 1990

Les intèrêts courus du 5 mars 1990 au 4 mars 1991 seront payables à partir du 5 mars 1991 à 505 francs par titre de 5 000 francs.
En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 75,75 francs, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intèrêt brut au titre des contributions sociales, soit 15,65 francs, faisant ressortir un net de 413,60 francs.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE**

Obligations 10,10 % novembre 1990 assimilables Les intérêts courus du 5 mars 1990 au 4 mars 1991 seront payables à partir du 5 mars 1991 à 127,30 francs par titre de 5 000 francs.

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 19,09 francs, auquel « ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 3,94 francs, faisant ressortir un net de 104,27 francs.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANÇE** Obligations à taux révisable trimestriel Février 1988 et juin 1988

Les intérêts courus du 13 décembre 1990 au 13 mars 1991 seront payables à partir du 14 mars 1991 à 520,10 francs par titre de 20000 francs. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 78,01 francs, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 16,12 francs, faisant ressortir un net de 425,97 francs.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations à taux révisable trimestriel Octobre 1988 (tranche C)

Les intérêts courus du 13 décembre 1990 au 13 mars 1991 seront payables à partir du 14 mars 1991 à 507,46 francs par titre de 20 000 francs. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 76,11 francs, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 15,72 francs, faisant ressortir un net de 415,63 francs.

### ÉLECTRICITÉ DE FRANCE Obligations à taux révisable trimestriel Mai 1989 (tranche C)

Les intérêts courus du 13 décembre 1990 au 13 mars 1991 seront payables à partir du 14 mars 1991 à 507,46 francs par titre de 20 000 francs.

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 76,11 francs, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 15,72 francs, faisant ressortir un net de 415,63 francs.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations à taux révisable trimestriel Mai 1989 (tranche D)

Les intérêts courus du 13 décembre 1990 au 13 mars 1991 seront payables à partir du 14 mars 1991 à 502,40 francs par titre de 20 000 francs. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sers de 75,36 francs, auquel s'ajonteront les retennes de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 15,56 francs, faisant ressortir un net de 411,48 francs.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations à taux révisable trimestriel Juillet 1989 (P3R - 0,25 %)

Les intérêts courus du 13 décembre 1990 su 13 mars 1991 seront payables à partir du 14 mars 1991 à 502,40 francs par titre de 20 000 francs. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 75,36 francs, auquel s'ajouteront les retempes de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 15,56 francs, faisant ressortir un net de 411,48 francs.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations à taux révisable trimestriel Juillet 1989 (P3R - 0,15 %)

Les intérêts courus du 13 décembre 1990 au 13 mars 1991 seront payables à partir du 3 mars 1991 à 253,73 francs par titre de 10 000 francs.
En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'Impôt libératoire sera de 38,05 francs, auquel s'ajouteront les retemnes de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 7,85 francs, faisant ressortir un net de 207,83 francs.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations à taux révisable trimestriel Novembre 1989

Les intérers courus du 13 décembre 1990 au 13 mars 1991 seront payables à partir du 14 mars 1991 à 254,99 francs par titre de 10 000 francs. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 38,24 francs, auquel s'ajouteront les reteaues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 7,88 francs, faisant ressortir un net de 208,87 francs.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations à taux révisable trimestriel Octobre 1990

Les intérêts courus du 13 décembre 1990 au 13 mars 1991 seront payables à partir du 14 mars 1991 à 128,13 francs par titre de 5 000 francs. En cas d'option pour le prélèvement forfaits le l'impôt libératoire sera de 19,21 francs, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 3,96 francs, faisant ressortir un net de 104,96 francs.

### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations à taux variable Janvier 1987

Les intérêts courus du 28 mars 1990 au 27 mars 1991 seront payables à partir du 28 mars 1991 à 511,75 francs par titre de 5 000 francs. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 76,76 francs, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'imférêt brut au titre des contributions sociales, soit 15,84 francs, faisant ressortir un net de 419,15 francs.

### **SAPAR FINANCE** Obligations à taux révisable trimestriel Octobre 1989

Les intérêts courus du 13 décembre 1990 au 13 mars 1991 seront payables à partir du 14 mars 1991 à 125,60 francs par titre de 5 000 francs. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sers de 18,84 francs, auquel s'ajouteront les reteaues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des coutributions sociales, soit 3,88 francs, faisant ressortir un net de 102,88 francs.

### SAPAR FILIALES Obligations à taux révisable trimestriel Décembre 1988 (tranche A)

Les intérêts courus du 13 décembre 1990 au 13 mars 1991 seront payables à partir du 14 mars 1991 à 251.20 francs par titre de 10 000 francs. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire. l'impôt libératoire sera de 37,68 francs, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 7,78 francs, faisant ressortir un net de 205,74 francs.

### SAPAR FILIALES Obligations à taux révisable trimestriel Décembre 1988 (tranche B)

Les intérêts courus du 13 décembre 1990 au 13 mars 1991 seront payables à partir du 14 mars 1991 à 125,60 francs par titre de 5 000 francs. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 18,84 francs, auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'imtérêt brut au titre des contributions sociales, soit 3,88 francs, faisant ressortir un net de 102,88 francs.

### **SAPAR FILIALES** Obligations à taux révisable trimestriel Janvier 1989

Les intérêts courus du 13 décembre 1990 au 13 mars 1991 seront payables à partir du 14 mars 1991 à 249,94 francs par titre de 10 000 francs.

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 37,49 francs, auquel s'ajouterout les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 7,72 francs, faisant ressortir un net de 204,73 francs.

### **SAPAR FILIALES** Obligations 1 % décembre 1986

Les intérêts courus du 23 mars 1990 au 22 mars 1991 seront payables à partir du 23 mars 1991 à 45 francs par titre de 5 000 francs après une retenne à la source donnant droit à un avoir fiscal de 5 francs (montant brut : 50 francs).

brut: 50 francs).

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de 2,49 francs auquel s'ajonteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 1,55 francs, faisant ressortir un net de 40,96 francs.

Les retenues mentionnées au 2° paragraphe ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

Tous ces titres ne sont pas créés (article 94-2 de la loi du 30 décembre 1981); le montant des intérêts sera porté au crédit du compte du bénéficiaire chez l'intermédiaire habilité choisi par lui.





Alain Gresh, Dominique Vidal VENTE EN LIBRAIRIE

بعدت منتسب والمستنب الأرداد

Prévisions pour le mercredi 20 février Soleii souvent présent, aggravation nuageuse, puis petites pluies l'après-midi en Bretagne.

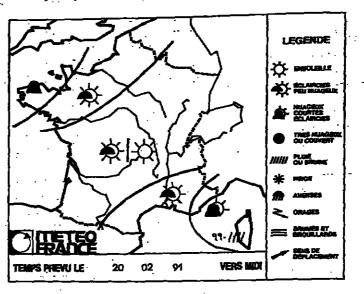

### SITUATION LE 19 FÉVRIER 1991 A 0 HEURE TU



vieux. – Les pluies, qui ont déjà la veille abordé le Nord-Ouest, gagnent les régions plus à l'est. Dès le matin, le clel sera couvert et il pleuvra faiblement sur les régions du Sud-Ouest, du Centre-Quest, du Centre, sur le Bassin pansien endie. Cas pitales s'étendront dans l'après-midi au Massif central, aux régions du Nord-Est, du Centre-Est et au régions méditérranéennes. Ca n'est 6 degrés. qu'en fin d'après-midi que les éclaircles faront leur retour des Pyrénées aux

journée sera plus ensoleillé. Quelque averses pourront toutefois se produire

En Corse, le temps restera variable

Au lever du jour, les tempéra tives dans le Nord-Est. Partout ailleurs, elles seront comprises entre 1 et

Les températures max assez uniformes, entre 7 et 12 degrés du Nord au Sud.

**三大大学** 

TO THE SECTION OF THE

ng t**eri**ģ

### PRÉVISIONS POUR LE 21 FÉVRIER 1991 A 12 HEURES TU



|                   | <del></del>                                                              | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 'l Valence medler | maxima - minima e<br>es relevées entre<br>et la 19-02-1991 à 6 heures TU | • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DILUM             | BONGRONG 18 17 P<br>BTANERS 7 6 C<br>JERUSALFM 11 7 P<br>LONDRES 6 0 M   | LOS ANGELES 24 14 D LUTEMBOURG 0 0 C MADRIO 5 1 P MARRAKECH 9 9 A MERICO 28 10 B MILAN 7 1 B MONTRÉAL 3 -19 D MONTRÉAL 3 -19 D MONTRÉAL 3 0 P OSLO 0 -6 C NAIRORS 30 12 D NEW YORK 3 0 P OSLO 0 -6 C PALMADRAL 14 10 D PÉRIN 4 -6 D ROME 12 7 B SUNGAPOUR 33 24 C STOCKHOLM 6 -8 C SYDNEY 25 21 D TOKYO 8 1 D TUNES 15 11 C VARSOVIE 1 -3 D VENISR 6 5 C |
| A B C ciel couver | D N O orașe                                                              | P T + pluie lexapère neige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en híver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nation

A Secretary of States of S

1550 MZ

Total Carrier

· 15, 955

The second state of

The Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Co

1. 1 TO THE WARRING

1000 100 A 100 A 14 A 14

, ; ·

2112

TIME TO SERVICE THE SERVICE TH

1 b-

12 1

12 ST

. . . .

3-1-24

and the area and the factors.

The second of the set sing

40.00

**化物理** 电影 不可以处理信息 15时 第7世 **经已经**数

- C32

AND THE PRESENT OF A SHEURE TO

## CARNET DU Monde

### <u>Naissances</u> - Isabelle et Jean-Paul COMBET-TROCELLIER

Juliette,

le 11 février 1991.

<u>Décès</u> - L'UFR 5 (fangues et civilisations

étrangères), Le centre de recherches CIMOS (Comparaisons internationales des touvements sociaux). L'équipe de recherche Monde du tra-Les Cahiers d'Encrages, de l'univer-sité Paris-VIII (Vincennes à Saint-

Denis), ont la douleur de faire part du décès de leur collègue et amie

### Colette BERNAS, maître de conférences à Paris-X.

Elle a participé activement et chalcu-reusement à toutes nos aventures intel-

Elisabeth et Pierre Lamaison.

leur fille Jean-Louis et Catherine Claverie, Benjamin et Emilie,

leurs enfants. Ses proches et amis, ont la douleur de faire part du décès de

Mª Odette BOURA. survenu le 15 février 1991, à l'âge de

La cérémonie d'adicu sera célébrée le

jeudi 21 février, en l'église Saint-Antoine-de-Padoue, à 10 h 30, 52, bou-levard Lefebvre, Paris-15\*, métro Porto-de-Versailles.

### Frère Pierre COQUELLE,

est entré dans la paix du Seigneur, le 18 février 1991, dans la quatre-vingtdeuxième année de son âge, la soixan-tième année de sa profession domini-caine, la cinquante-cinquième année de ination presbytérale.

L'eucharistie sera concélébrée au couvent Saint-facques, 20, rue des Tanneries, Paris-13<sup>e</sup>, le jeudi 21 février, à 10 h 30.

De la part Du Frère Francis Marnesse-Lebréquier, Prieur provincial de France,

Et des Frères du couvent Saint-Jac-

ses, . De sa famille, De ses amis.

### **NOMINATIONS**

o M. Henri de Lassus est nommé directeur du cabinet de M. Jean-Michel Baylet, ministre du tourisme, en remplacement de M. Jacques Graindorge.

[Né le 4 avril 1938, M. Henri de Lassus, diplômé de l'École centrale (ingénieur des arts et manufactures, (ingénieur des arts et manufactures, 1962), du Massachusetts Institute of Technology (Master of science, School of management M. I. T. Boston, 1965), est nommé en 1965 chargé de mission au cabinet de M. Edgard Pisani, ministre de l'agriculture, puis ministre de l'équipement. De 1967 à 1970, il est ingénieur princial, puis ingénieur en chef au groupe Bossard. A partir de 1971, il fonde à Toulouse une société de distribution de produits pour l'informatique et il reprend plusieurs entreprises dans la région parisienne. De 1981 à 1984, M. de Lassus est chargé de mission au cabiparisieure. De 1701. a 1764, M. de Lassus est chargé de mission au cabi-net de M. Michel Crépeau, ministre de l'environnement, puis ministre du commerce, de l'artisanat et du tou-risme. Directeur du tourisme de 1984 à 1986, il remend alors la cestion de risme. Directeur du tourisme de 1984 à 1986, il reprend alors la gestion de ses entreprises. Conseiller municipal de Toulouse de 1977 à 1989, il mêue sans succès, aux législatives partielles de septembre 1986, une liste MRG qui recueille 1,09 % des suffrages exprimés. M. de Lassus est vice-président de MRG et président de la fédédent du MRG et président de la fédération de Haute-Garonne de cette for-

D Mme Brigitte Finister est nom-

Mme Brigitte Finister est nommée chargé de mission à la présidence de la République, pour les questions audiovisselles.

[Née le 3 août 1943, M- Brigitte Finister, licenciée d'espagnol et diplômée de l'Institut linguistique et commercial, a été successivement responsable de la communication dans une multinationale d'origine suédoise (de 1968 à 1972), chef de publicité senior (de 1972 à 1975), directrice de la communication dans une filiale du groupe Alsthom Atlantique (de 1975 à 1979), directrice de clientèle d'un cabinet de relations publiques (de 1979 à 1987), et conseil en communication et relations publiques indépendant jusqu'en mai 1989 date depuis laquelle elle dirigeait le département relations publiques et relations publiques de d'une agence de communication événementielle. d'une agence nementicle.

EXPOSITION. - Des œuvres (animaux miniatures, portraits) du sculpteur allemand Karsten Klingbeil seront exposées du jeudi 21 février au samedi 23 mars à la mairie du XVI- arrondissement, à Paris, 71, avenue Henri-Martin. L'exposition est ouverte du lundi au samedi de il heures à 18 heures.

Anne-Monique Alexandre, sa fille, Natholie et Patrick Alexandre, ont la grande tristesse de faire part du décès de

Halisa JAKUBOWICZ,

survenu le 16 lévrier 1991 à Saint-Ger-

lis proposent, à ceux qui l'ont connu

Miccyslaw JAKUBOWICZ.

son époux, leur père et grand-père,

disparu dans sa quatro-vingt-quinzième année le 14 février 1986, à Paris.

« Avec celui que nous aimons, nous avons cessé de parler, et ce n'est pas le silence. Qu'en est-il alors ? »

- On nous prie d'annoncer le décès de Violette KWASS, née Héranger,

survenu le 13 février 1991, dans sa qua tre-vingt-neuvième année. Conformément aux vœux de la défunte, son corps a été légué à la faculté

De la part de Georges Kwass, son époux, irène,

56780 Ile-pux-Moines.

Frédérique Nitzschké, Léa, Julie Groen, font part de la mott de

Oscar NITZSCHKÉ.

survenue le 11 février 1991. L'incinération aura lieu au crémato rium de Père-Lachaise le 23 février, à

- M= Edouard Leng, son épouse, M, et M= Jean-Pierre Leng,

Laurence, Edouard, Frédérique, Pierreest petits-enfants, Les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

M. Edouard LENG,

consol de France en retraite, chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, croix de guerre 1939-1945, officier de l'ordre national du Mérite,

urvenu le 14 février 1991, dans sa qua Seion sa voionté, les obsèques ont e lieu dans l'intimité familiale.

404, rue Paradis, 13008 Marseille. Europa House, 9-15, Sanbancho, Tokyo.

- Mª René Petit, on épouse, M≃ Louis Piton,

M. ct Ma Jean-Louis Piton

ses acreu, nièce et petits-acreux, M= Elvira Paltani, ont la grande douleur de faire part du décès de

M. René PETIT,

X 27, chevalier de la Légion d'honneur, ingénieur général des PTT français, de l'UIT à Genève.

survenu le 16 février 1991, après une courte maladie, dans sa quatre-vingt-sixième année.

Un recueillement aura lieu le mercredi 20 février, à 11 heures, en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez : Emmaiis, CCP : 12-1222-2.

Prière de ne pas téléphoner ni faire de

18, avenue Dumas, 1206 Genève.

### **MOTS CROISÉS**

PROBLÈME Nº 5460



HORIZONTALEMENT

I. Enrichir le sol. - II. Dépassement qui peut être dangereux. Est entré dans la légende. - III, Illustre perdant. Lieu de découvertes. Adverbe. - IV. Où il y a de quoi approvisionner des magasins. - V. Alment les roses. - VI. Ne mène pas à rien quand il est à l'eau. Faisait profiter du bon air. - VIII Se font avec le temps. -VII. Se font avec le temps. —
VIII. Apports un plus. Cours auvergnat. — IX. Fit besucoup paraître. Percer le silence forestier. — X. Aliments

un affluent de la Seine. Interjection. XI. Fait perdre du poids. VERTICALEMENT

 Peut conduire à vider des bénitiers. - 2. Rendre raide. Fait des victimes. - 3. Moyen d'en savoir plus. Source d'embarres. - 4. N'apportent rien de nouveau. Alla à l'Est. Cours de Pise. - 5. Cali n'en fett pas voir de toutes les couleurs. - 6. Tue le monstre. - 7. Est fait pour diriger. Est également fait pour diriger. - 8. La belle époque. Jugées par leur impor-tance. - 9. Lieu d'échanges. Réfléchi.

Solution du problème re 5459

I. Eléphant. — II. Soleil. Ès. — III. Pue. Verre. — IV. Epine. Ame. — V. Surpris. — VI. An. Lit. — VII. Nucléases. — VIII. Cris. Issu. — IX. Es. Midi. - X. Séné. Emue. -Verticals

1. Espérances. - 2. Loup. Nurses. - 3. Eléis. Cl. Nu. - 4. Pé. Nu. Lamé. - 5. Hiver. - 6. Ale. Plaider. - 7. Rariasime. - 8. Termitas. Ut. -GUY BROUTY

# Le Monde LEDUCATI

FÉVRIER 1991

NUMÉRO SPÉCIAL - 22 F

**EXCLUSIF** 

**BAC 90** LES RÉSULTATS

LYCEE PAR LYCEE

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

- Macseille, Mantes-la-Ville,

Les familles Poulain Michel et alliées, ont la douleur de faire part du décès de M<sup>est</sup> Suzaane POULAIN, née Mestienet.

et vous cappellent le souvenir de son fils

M. Daniel POULAIN, leur mari, père, frère, mort il y a trois

- Reims

M. et M= Gilbert POUTHAS, ses parents, Natacha,

sa steur, Toute la famille Et les amis, font part du rappel à Dieu de

Sheila, Sophie, survenu le 18 février 1991, à l'âge de neuf

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 20 février, à 10 h 15, en l'église Saint-André, 33, avenue Jean-Jaurès, à

Cet avis tient lieu de faire-cart.

116, rue d'Alsace-Lorraine, 51100 Reims.

Sa famille et ses amis ont la tristes de faire part du décès de

M. Thieny ROTH-PLATEN,

survenu le 26 janvier 1991, dans sa

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité le le février, au cimetière du Père-La-

<u>Anniversaires</u> ~ Il y a cinq ans, le 20 février 1986,

Raymond COLLOMBET,

aimé, aient une pensée et une prière

ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Oue ceux qui l'ont connu, estimé,

Communications diverses

- Cercle Bernard-Lazare : « Ni guerre ni paix. Israči à la croisée des chemins. » La conférence d'Elie Bar-navi, historien, Université de Tel-Aviv, sera suivie d'un débat. Jeudi 21 à 20 h 30, 10, rue Saint-Claude, Paris-3. Tel.: 42-71-68-19.

VENTES PAR ADJUDICATION

Rubrique OSP - 64, rue La Boétie, 45-63-12-66

MINITEL 36.15 CODE A3T puis OSP

Vente sur saisle an Palais de Jastice de Nasterre (92), le JEUDI 28 FÉVRIER, à 14 h

PROPRIETE à ANTONY (92160)

59, rue Raymond-Aron - 6 poss poales - care - jardin et garage
M. 2 P. 800 000 F S'adr. M. O. SIDEM-POULAIN
Avocat

à NEUILLY-SUR-SEINE (92206) 24, rue Seine-James Tel.: 47-45-02-38
Pour via. s/place lundi 25 février 1991 de 10 h à 12 h

/este sur saisie immobilière au Palais de Justice de BOBIGNY, le MARDI 5 MARS 1991, à 13 h 30.

UN APPARTEMENT DE 3 P. PRINC. à SAINT-DENIS (93)

2 et 4, RUE BRISE-ECHALAS

AN 2º étage, bât. B, escalier A et une CAVE.

M. à P.: 150 000 F Sadr. à Me BOURGEOISET, avocat.
S.BOIS (93), tál.: 48-66-62-68; Me BOUDRIOT et VIDAL DE VERNEIX, avocats à
PARIS (84, 55, be Mainteitean, tál.: 45-22-04-36. Pr via, a place, le 1º MARS 1991, de 15 à à 16 h.

Venie sur saisle inamobilière, Palais de Justice à Bobigs le MARDI 5 MARS 1991 à 13 h 30. EN UN LOT:

1 LOGEMENT de 2 p.p. - 1 LOGEMENT de 2 p.

75, RUE DE PARIS - LES LILAS (93)
et 5, rue du Pré-St-Gervais - M. à P.: 100 000 F
rade. pe rens. à Mª AYOUN, avocat, 124, bd Malesherbes, Paris 75017 - Tél.
6-22-47-02 - Mª I PIETRUSZYNSKI, avocat, 28, r. Scandicci, 93500 Pantin

Greffe du TGI Bobigny où le cahier des charges est déposé - Sur les lieux pour visiter

'ente sur saisie immebilière su Palais de Justice de PARIS, le JEUDI 7 MARS 1991, à 14 h 30, EN TROIS LOTS,

à PARIS (2°) - 255, rue Saint-Denis

1st ict: APPARTEMENT 2st ict: APPARTEMENT au 4st étage, esc. A, blit. A 3st ict: APPARTEMENT une 4st étage, esc. A, blit. A 3st ict: APPARTEMENT une care, B, blit. B, UNE CAVE au sous-soil

Mises à prix

1 dt: 100 000 F - 2 lot: 100 000 F - 3 lot: 100 000 F

M. DEVOS-CAMPY, avocat à PARIS (7), 57, avenue de Suffren,

161: 45-67-98-84. A tous avocats près le Tribunal de grande instance de Paris.

Veute sur suisie immebilière su Palais de Justice de Puris le JEUDI 7 MARS 1991 à 14 h 30. EN 13 LOTS :

4 APPARTEMENTS et 9 STUDIOS

Dans résidence « Les Fruits d'Or »

à NICE (06) - Immeuble « Le Flore »

8 à 12, rue Dominique-Paez

Mises à prix : 1" et 5" lot : 50.000 F chaque lot
2, 3, 4, 6, 8 au 13 lot : 30.000 F chaque lot
7 lot : 40.000 F - LIBRES

La faculté de réunion pourrait être ordonnée
à l'audience sur la demande qu'en a fait le C.D.E.

Maître Yws TOURAILLE, avocat à Paris 9, 48, rue de Clichy.

Tél. : 48-74-45-85 - Maître L. BELHASSEN, liquid. à Paris, 144, r. de Rivoli.

ussée au 1 de étage Droit de jouissance des combles

# COMMUNICATION

La télévision transfrontière

### Les professionnels du cinéma dénoncent les renoncements du gouvernement

La signature par la France, la semaine dernière, de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, provoque une vague de critiques chez les professionnels du cinéma. Réunis au sein du Bureau de liaison des industries cinématographiques (BLIC), ils viennent d'écrire au premier ministre, M. Michel Rocard, ainsi qu'aux ministres des affaires étran-gères, des affaires européennes et de la culture, pour demander « audience » et. « apaisements » sor ce sujet. Ils estiment avoir été
e trahis », jugeant cette signature
contraire aux engagements pris au
printemps 1989, par MM. Roland
Dumas et Jack Lang.

A l'époque, deux textes concur-rents étaient en discussion pour garantir la libre circulation des images en Europe : l'un - la directive « Télévision sans frontières » dans le cadre restreint des Douze de la Communauté européenne, l'autre - la Convention - dans celui, plus large, du Conseil de l'Europe. Deux textes très proches, également combattus par des créa-teurs français qui y décelaient les prémisses d'une dérégulation fatale au cinéma et à la production télé-

La France ne s'était ralliée, in extremis, à la directive qu'après avoir arraché des garanties complémentaires à ses partenaires : une clause dite de « non-recul » qui interdit aux chaînes de programmer moins d'œuvres européennes qu'en 1988; une obligation de commande en faveur des producteurs indépendants; une lutte con-tre les tentatives de adélocalisation» des télévisions dans des pays à la législation moins contraignantes... Des clauses qui ne figu-rent pas dans le texte de la Convention. Des clauses qui expliquent aujourd'hui la colère des professionnels du septième art. «A quoi bon, commente-t-on, avoir obtenu des garanties à Bruxelles si le texte du Conseil de l'Europe les annule ou les contredit. \*

La remarque irrite au gouverne-ment, où l'on souligne la portée très différente des deux textes. La directive façonne le droit national quand l'application de la Conven-tion n'a pas de caractère juridique contraignant. Le seul pays frontalier non membre de la Communauté européenne est la Suisse dont les professionnels n'ont pas à redouter la concurrence. La signature par la France du texte du Conseil de l'Europe, ajoute-t-on, n'a d'autre motivation que politique. Conçue avant la disparition du mur de Berlin, la Convention devait lier les Etats d'Europe centrale et orientale aux Douze. La situation a changé, l'objectif demeure. Les professionnels du cinéma s'en satisferont-ils?

Réorganisation à la tête du groupe de M. Servan-Schreiber

### M. Hubert Zieseniss quitte le groupe Expansion

M. Hubert Zieseniss, directeur M. Hubert Zieseniss, directeur général du groupe de presse économique et financière Expansion et administrateur du groupe depuis 1976, a quitté ses fonctions. Selon plusieurs sources, il aurait été licencié par le PDG du groupe, M. Jean-Louis Servan-Schreiber. M. Zieseniss. pour sa part. se M. Zieseniss, pour sa part, se refuse à tout commentaire.

M. Servan-Schreiber a rendu hommage à son directeur général en indiquant « qu'il avait joué un rôle important dans la croissance de l'entreprise, devenue le premier groupe de presse économique en France » et que son « départ marque une étape de la vie du groupe ». Le PDG du groupe Expansion nous a précisé qu'il avait « réflè-chi » avec M. Zieseniss à la nou-velle situation créée par la récession puis par le début du conflit dans le Golfe.

dans le Golie.

« Je suis en phase de réorganisation, l'année 1991 va être une année test pour la presse comptetenu de la baisse des recettes publicitaires », note M. Servan-Schreiber, « Après le plan de restructuration que M. Zieseniss a mené à bien et qui a abouti à 41 licenciments et à plusieurs départs du groupe se traduisant par une réduction de 10 % de la masse salariale, il s'agissait aussi de réorganiser la il s'agissait aussi de réorganiser la sphère manageuriale. Le poids des structures doit être allègé et il faut resserrer le dispositif. Mais le départ de M. Zieseniss ne reflète pas le moindre conflit entre nous. » M. Servan-Schreiber assumera de président de la fonction de la fonction de président de poids des situations de président de poids des situations de poids de poi désormais les fonctions de prési-dent et de directeur général du groupe Expansion.

Y.-M. L.

### JOURNAL OFFICIEL

Est publiée au Journal officiel du vendredi 15 février 1991 :

**UNE SITUATION**  Résumée des opérations du Trésor au 30 novembre 1990.

Sont publiés au Journal officiel du samedi 16 fevrier 1991: UN DÉCRET

- Du 7 février 1991 portant modi-

fication des conditions de produc-

tion de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 1990 (rectificatif). UNE CIRCULAIRE - Du 13 février 1991 relative à la

référence aux normes dans les marchés publics.

Est publiée au Journal officiel du

dimanche 17 février : UNE CIRCULAIRE - Du 13 février 1991 relative à la politique du gouvernement dans le domaine de l'économie sociale.

**ÉGLISE AUX QUATRE VENTS** FILS DE SAINT BERNARD EN AFRIQUE Une fondation au Cameroun 1950-1990

> PAR CHARBEL GRAVRAND 120 FF 192 pages

> > BEAUCHESNE

PARIS, 18 février 1

Nouvelle hausse

Bon début de semaine à la Bourse de Paris où pour la qua-trième séance consécutive les valeurs françaises se sont appré-ciées. En hausse de 0.32 %, dès les prémières transactions, elles n'ont cessé d'accomuse leurs gains au fil des échanges. En fin de mati-née, l'indice CAC 40 affichait une avence de 1,37 % qui devait être portée à 1,7 % en début d'appès-midl. Plus tard dans la journée, le marché confirmait gas bournée, le

midl. Plus tard dans la journée, le marché confirmat ses bonnes dispositions initiales, l'indicateur de la place parisienne enregistrait un progrès de 1,69 % pour finelement s'établir en clôture en hausse de 1,47 %.

La bonne orientation de Well Stréet vendrect en clôture (+ 2 %) et de Tokyo quelques heures plus tôt dans la matinée (+ 3,5 %) ont favorablement disposé les places européennes en général et celles de Paris, en particulier. Selon les opérateurs, cet optimisme se justifie en partie par le feit que tous les scénarios conduisent à une issue repide du conffit du Golfe. Ils pensent qu'une attaque terrestre pour-reit mettre un terme rapide aux hostilités tout en ne perdant pas de vue le possible règlement politique de la crise après l'entratien entre le président Mibhall Gorbetchev et le ministre irabien des affaires étrangères, M. Tarek Aziz. Celui-ci devant donner une réponse martie le président soviétique.

Cela étant, notons pour cette séance de lundi qu'une elerte à la bombe su Palais Brongniart a entrafié l'évacuation de celui-ci de 11 h 20 jusqu'à 12 h 30 suspendant ainsi les transactions à la criée sur le marché des actions, le Matif, le Monep et le merché des devises, les autres fonctionnant nomalement. Sur calul à règlement mensuel, les valeurs « taux » ont été bien orientées comme le Befig ou la Compagnie parisienne de réescompte. CSEE a bénéficié de l'obtention d'un contrat de 180 millions de francs pour la signafisation du TGV Nord et s'est classé ainsi parmi les plus fortes hausses de la séence.

Daiwa crée une société

de Bourse en Hongrie

La société japonaise Dalwa vient de créer en Hongrie, conjointe-ment avec la benque hongroise Magyar Kulkereskedelmi, une mai-son de titres qui a été agréée par les autorités boursières hon-

La nouvelle société de cour-tage, baptisée Daiwa MKB (Hun-gary), deviendra airai le 43 mem-bre de la Bourse de Budapest, cui a récuvert en juin dernier. Elle sera opérationnelle en mars, avec

Daiwa MKB sura aussi une activité de conseil aux entreprises publiques hongroless sur le privatisation et assistera le gouvernement dans ses recherches de fonds étrangers.

### Un marché libre des devises est ouvert à Bucarest

Un marché interbancaire de devises a été ouvert, lundi 18 février, à Bucarest sous le contrôle de la Banque nationale de Roumanie. Le même jour, à Sofia, la Banque nationale bulgare supervisait la première séance de cotation officielle du

**BUCAREST** 

de notre correspondant

A l'issue de la première séance de négociation dans la capitale roumaine, le lei a été coté au même cours qu'au marché noir : 200 leis pour 1 dollar. Au cours officiel, après la dévaluation du lenovembre dernier, un dollar vaut 35 leis.

Pour l'instant, seules six banques commerciales roumaines, qui doivent être prochainement privatisées, out été autorisées à participer à ce premier marché libre de Roumanie, en leur nom ou au nom de leurs clients - des entreprises roumaines d'import-export, autorisées à garder 50 % de leurs bénéfices en devises pour les négocier librement. Le taux officiel restera en vigueur dans de nombreuses opéra-tions, notamment pour facturer aux entreprises les matières pre-mières importées en devises.

Pour le gouverneur de la Banque nationale de Roumanie, M. Mugur Isarescu, l'ouverture de ce marché de devises « est une première étape vers la convertibilité totale du lei. qui devrait intervenir d'ici un an, comme il a été prévu dans l'accord signé avec le FMi » par rapproche-ment du cours officiel avec celui du cours du marché libre, une fois celui-ci stabilisé. M. Isarescu estime que, lors des premières séances, le lei sera sous-coté. Les particuliers devraient être autorisés à effectuer des opérations de change au cours du marché

vers mars ou avril. JEAN-BAPTISTE NAUDET

Les difficultés des banques britanniques

### La Barclays envisage la suppression d'au moins 13 000 emplois

L'annonce par la Barclays, première banque britannique, de la suppression de 15 à 20 % de ses effectifs (87 000 personnes) dans les prochaines années confirme les difficultés que traversent les établissements britanniques. Jamais, explique Sir John Quinton, président de la banque, au Financial

Times (édition datée du 18 février), il n'a connu une situstion aussi mauvaise : faillites d'entrensises. créances douteuses. insolvabilité des emprunteurs dans l'immobilier... Le détail des suppressions d'emplois sera annoncé la semaine prochaine, lors de la présentation des résultats de 1990.

### An Brésil

### Aide gouvernementale à des banques régionales

La banque centrale brésilienne a allégé de trois milliards de dollars (environ 15 milliards de francs) la dette des banques publiques des quatre principaux Etats du pays, par échange d'obligations. Les qua-Rio, Minas-Gerais et Rio-Grandeaussi ceux dont les nouveaux gou- semaine.

verneurs, qui doivent entrer en fonctions en mars, viennent tous

de l'opposition. Selon le Financial Times du 19 février, la décision du gouvernement, malgré les dénégations de celui-ci, est destinée à emporter tre Etats concernés (Sao-Paulo, l'adhésion de ces quatre Etats au nouveau plan économique du prédo-Sul), les plus puissants sur le sident Collor (le Monde du plan économique et politique, sont 19 février), qui doit être voté cette

-- (Publicité) -

### **AVIS D'APPEL D'OFFRES** INTERNATIONAL

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES

SECRÉTARIAT D'ÉȚAT A LA PÊCHE OFFICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE ARTISANALE ET DE L'AQUACULTURE EN GUINÉE (ODEPAG)

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA PECHE ARTISANALE ET PISCICULTURE FINANCEMENT: BADEA

Cet appel d'offres est lancé afin de procurer à l'ODEPAG les deux (2) lots suivants : Premier lot: 420 moteurs hors-bord et pièces déta-

Deuxième lot : Divers matériels de pêche compre-

nant :

- 3 400 nappes de filets.

200 000 GNF.

- 10 000 bobines de fils. - 3 500 rouleaux de cordages.

Le cahier des charges est disponible à l'ODEPAG BP 1581, avenue de la République, Conakry, à partir du vendredi 14 mars 1991 contre le paiement de

La date limite de remise des soumissions est fixée au mardi 16 avril 1991, à 12 heures, au siège du projet

> Téléphone: 44-19-67; 44-19-48. Télex: 22 315 Pecel Ge.

NEW-YORK, 18 février

commerciaux américains ont chômé le 18 février à l'occasion

LONDRES, 18 février 👚

Nette avance

La Bourse de Londres a terminé la séance de lundi en hausse. A la clôture, l'indice Footele des cent grandes valeurs a gagné 21,4 points à 2 318,3, soir une progression de 0,9 %. Le volume des échanges a siteint 506,5 mallons de sitres contre 570 millons vandredi, reflétant à nouveau des achats institutionnels.

L'espoir d'une nouvelle beisse des taux d'intérêt, après le publication de l'indice des ventes de détail, qui a chuté de 1,4 % en janvier, a stimulé la tendance tout au long de le séance. Toutefole, les gains initiaux se sont émoussés en fin de journée fauts d'orientation en provenance de Wall Street fermé land.

La plupart des secteurs ont gagné du terrain, notamment les seurances, le secteur automobile et les groupes de distribution a5-mentaire. Les banques et les titres de la construction se sont raffernis dans l'éspoir d'une détente du loyer de l'argent.

TOKYO, 19 février

de bénéfice

Le marché de Tokyo a baissé mardi, tout en restant au-dessus de ses plus bas niveaux de la séanca. L'indice Nikkel a perdu 63,03 points à 26 166,98, soit un repii de 0,24 %. Le volume des transactions s'est sensiblement amélioré, passant de 1,2 miliard la veille à 1,5 miliard de titres négoclés. Le marché avait ouvert en hausse, grâce au report des achets de lundi, mais les prises de bénéfice ont rapidement renversé la tendance. Des achets à bon compte ont permis à Le marché de Tokyo a baissé achets à bon compte ont permis à l'indice de progresser de nouveau à la mi-séance, mais les ventes bénéficiaires ont, une fois encore, fait reculer la cote peu avant la

| VALEURS _ | Cours de<br>18 fémier                                              | Cours dg<br>19 Menter                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Akai      | 1 150<br>1 480<br>2 500<br>1 420<br>1 850<br>849<br>7 080<br>1 820 | 681<br>1 150<br>1 440<br>2 520<br>1 370<br>1 830<br>850<br>6 980<br>1 830 |

### FAITS ET RÉSULTATS

Bis repress une société espagaole de nettoyage. — Le groupe
Bis, dont le chiffre d'affaires a
atteint 8.6 milliards de francs en
1990, axé surtout sur le travail
temporaire, l'assistance financière
et technique, le nettoyage (avec
Erom et Greys Bavi Neima, acquis
en 1990, Otonetto et Todepa), le
gardiennage et la sécurité, vient de
prendre une participation de 70 %
dans la société de nettoyage
Cosmo Industrial, installée à Barcelone (Espagne) pour 315 millions
de pesetas (environ 17 millions de
francs).

de pessas (environ 17 millons de francs).

d Nouvelles Frontières emphorique. – Pas de « sinistrose » pour Nouvelles Frontières. Sur le dernier exercice, achevé au 30 septembre 1990, le deuxième voyagiste français (avec 1,1 million de clients) a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9153 milliards de francs (+ 8,5 %). Il a plus que doublé son bénéfice net consolidé : 69,74 millions de francs contre 27,3 millions de francs contre 28,3 millions de francs contre 28,4 millions (4 page 1990 : les hausses sur les Antilles (+ 152 %), les Canaries (+ 66 %), les stations françaises de sports d'hiver (+ 50 %) compensant les baisses. Pour 1991, le groupe entend faire aussi bien, en créant de nouvelles agences de voyages pour arriver à cent en fin d'année, en ajoutant deux hôtels Paladiens par an aux douze existant actuellement.

d Les génériques, une planche de

ment.

a Les génériques, une planche de salut pour les petits laboratoires, selou Eurostaf. - Les génériques (copies de médicaments tombés dans le domaine public) constituent-ils une opportunité pour les petits inboratoires pharmaceutiques de tirer leur épingle du jeu dans la grande Europe de 1993?

M. Jean-René Edighoffer, réalisateur pour le compte d'Eurostaf Dafsa (Europe stratégie analyse financière) d'une étude sur « Les médicaments génériques en Europe », pense que, pour les PME, le salut pourrait bien venir de ces copies de produits pharmaceutiques, qui trouveront leur de ces copies de produits pharma-ceutiques, qui trouveront leur place sur le lutur marché unique européen. A la triple condition que ce dernier porte ses promesses; que l'ouverture suscite un réaligne-ment en hausse des prix pharma-ceutiques, trop bas en France pour l'avoriser l'émergence des généri-ques (20 % à 30 % moins chers que les originaux); que les ordis que les originaux); que les petits laboratoires, enfin, prenaent conscience de la chance qui leur est offerte. Dans la collection

« Analyses de secteurs », M. Jean-René Edighoffer fait le point sur les copies de médicaments en Europe, le contexte de leur émer-gence, les divers marchés et ana-lyse l'offre faite par les entreprises.

l'offre laite par les entreprises.

O WR Grace and Co. : 19,9 % de bénéfice en molas. - La firme américaine WR Grace and Co. (chimie, pharmacie) annonce pour l'exercice 1990 un bénéfice net en baisse de 19,9 % à 202,8 millions de dollars pour un chiffre d'affaires en hausse de 10,5 % à 6.75 milliards de dollars. Comme les autres chimistes, Grace a pâtid'une mauvaise conjoncture. Toutefois ses résultats du dernier trimestre de l'année écoulée s'étaient accrus de 14 % par rapport au quatrième trimestre 1989 (hors éléments exceptionnels).

D'annel Houard : suspension de

Daniel Howard: suspension de cotation. - La cotation des actions Daniel Houard (fabrication de laines à tricoter) a été suspendue le 18 février au second marché de la Bourse de Lyon. Placée en redressement judiciaire le 27 juin 1990, la société Daniel Houard, dont le sièce sociel et à Versier de la societé Daniel Houard, dont le siège social est à Verreries-de-Moussans (Hérault), e vient de terminer sa période d'observation sans que son administrateur judiciaire ail pu présenter de plan de continuation », à indiqué la Société des Bourses françaises, qui attend à présent l'examen par le tribunal de commerce d'un plan de cession présenté le 13 février.

Continental dentande use ligne de crédits de 500 millions de dent-schemarks. – Le fabricant de pneumatiques allemand Continental a donné mandat à deux banques, la Deutsche Bank et J. P Morgan, de lui arranger des facilités de crédit a revolving » (eronometable) en dif Deutsche Bank et J. P Morgan, de lui arranger des facilités de crédit et revolving, (renouvelable) en différentes monnaies pour un montant total de 500 millions de deutschemarkset une durée de cinq ans. Continental est actuellement convoité par le fabricant de pneux itulien Pirelli, qui prépare une OPA hostile contre son concurrent allemand. Mais, selon la Deutsche Bank, les facilités de crédit demandées n'ont pas de lien direct avec la situation délicate dans laquelle se trouve actuellement Conti. « Les crédits ne seront pas destinés à financer un projet précis, mais doivent servir à la bonne marche des affaires du groupe, sont sur le plan national qu'à l'étranger », a indiqué un porte-parole de la première banque allemande. Voilà quelques jours, la Deutsche Bank, qui détient 5 % du capital de Continental, avait pris officiellement position contre le projet de reprise de Pirelli, apportant ainsi son soutien à la direction de Continental. **PARIS** 

| Se                    | con            | d ma             | rché                     | (sélection)    | · ·-            |
|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| VALEURS               | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours | VALEURS                  | Cours<br>préc. | Demier<br>cours |
| Alcond Othes          | 2345           | 3350             | Groupe Origin            | 540            | 550             |
| Americ Associate      | 249            | 251              | Girotol                  | 936            |                 |
| Angel                 | 105            |                  | 100                      | 233            | 235             |
| BAC                   | 155            |                  | DA                       | 275 10         | 280             |
| Box: Verse iex BiCAG. | 820            | 820              | Idianova                 | 120            |                 |
| Boiron (Ly)           | 399            |                  | IPAM.                    | 113 50         |                 |
| Boleset (Lyon)        | 194            | 194              | Loca investis            | 284            |                 |
| CAL de R. (CCU_       | 995            | 990              | Locardic.                | 95             | 95 TD           |
| Calberson             | 383            |                  | Marca Cornett            | 135            | 135 50          |
| Cardi .               | 576            | 570              | Moles                    | 127            |                 |
| CEGEP.                | 179            |                  | Olivero Logabar          | 590            | 599             |
| CFPI                  | 279            | 280              | Presbourg                | 80             | ,               |
| CNIM                  | 806            | 800              | Publi Filinger/          | 370            | 372             |
| Codetour              | 279            |                  | Rezel                    | 587            | 580             |
| Commence              | 293 30         | 293.30           | (thone-Alo Ecu (Ly.)     | 300            |                 |
| Conforame             | 780            |                  | Still Mesignon           | 171 90         | 171 90          |
| Crasks                | 242            | 243              | Select lawast (Ly)       | 98             | 94 10 6         |
| Cauchin               | 400            | 410              | Serbe                    | 365            | 4               |
| Delmar                | 757            | 779              | S.M.T. Gospil            | 175            | 175             |
| Demechy Womes Cie_    | 410            | ,,,,             | Soora                    | 199 50         | 200             |
| Descripting of Giral  | 240            |                  | Thermador H. Lv)         | 231            | 237             |
| . ,                   | 1079           | 1085             | nution of the feetiment  | 163            | 163             |
| Deville               | 390            |                  | Viel at Co               | 79 80          | 112 20 d        |
| Dollans               | 150            |                  | Y. St-Laurent Groupe     | 677            | 675             |
| Editions Belland      | 250            | 248 90           | 1. St. Plenant, cumber-1 | a,, f          | gra .           |
| Europ. Propulsion     | 335            | 330              |                          |                |                 |
| Rinacor               | 125            | ಾ ∣              | LA BOURSE                | CUD M          | IMITEI          |

MAT!F n pourcentage du 18 février 1991 Notionnel 10 %. Nombre de contrats : 60 605. ÉCHÉANCES COURS Join 91 Mars 91 Scot. 91 Options sur notionne OPTIONS D'ACHAT OPTIONS DE VENTE

Mars 91 Juin 91 Mars 91 Juin 91 CAC 40 A TERME

(MATE) Volume: 5 976. COURS 1 718

CHANGES

PRIX D'EXERCICE

273

365 206

Dollar: 5,06 t Le dollar poursuivait sa remontée mardi 19 février en Europe, après la fermeture, la veille, du marché américain. A Paris, la monnaie américaine s'échangeait à 5,06 F contre 5,0455 F lundi à la cotation officielle. Le cours de la monnaie américaine reste soutenn dans l'attente du résultat des démarches diplomatiques concernant le conflit dans le Golfe. Le mark cédait un peu de terrain à Paris, à 3,4010 F contre 3,4027 F lundi au fixing. FRANCFORT 18 février 19 février

 
 Dollar (en DM)
 1,4819
 1,4810

 TOKYO
 18 février
 19 février

 Dollar (en yens)
 129,95
 130,55
 MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés) Paris (18 février)........... 9 1/49 3/8 % New-York (19 (Evrier)... 

BOURSES PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90)

15 février 18 février (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice general CAC 449,30 444,80 (SBF, base 1 000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ...... 1678,39 1694,96 NEW-YORK (Indica Dow Jones)

oring rielles LONDRES (Indice « Financial Times ») 15 février 18 février 2 296,90 2 318,30 1 824,50 1 842,68 135,50 134,50 85,65 85,72 FRANCFORT 15 février 18 février . 1 53L19 1 572.57

TOKYO 18 Revrier 19 Revrier Nilderi Dow Jones 26 239,91 26 166,98 Indice général 1954,81 1 957,61

LE MARCHÉ INTERBANÇAIRE DES DEVISES

|                                | COURS                                                     | DU JOUR                                                   | <u> </u>                              | MC16                                          | DEU                                            | X Mais                                           | SCX                                              | MOIS                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                | + hay                                                     | + kast                                                    | Rep. +                                | os dép                                        | Regs. +                                        | ou dấp                                           | Rep. +                                           | on det                                  |
| \$ EU<br>\$ cas<br>Yes (100) _ | 5,0430<br>4,3700<br>3,8614                                | 5,0450<br>4,3755<br>3,8659                                | + 112<br>- 62<br>+ 32                 | + 122<br>- 23<br>+ 61                         | + 232<br>- 82<br>+ 71                          | + 262<br>- 31<br>+ 118                           | + 740<br>- 40<br>+ 352                           | + 89<br>+ 6<br>+ 42                     |
| DM                             | 3,3989<br>3,0180<br>16,5101<br>3,9631<br>4,5310<br>9,8843 | 3,4019<br>3,0210<br>16,5274<br>3,9678<br>4,5369<br>9,8932 | + 4<br>- 93<br>+ 35<br>- 131<br>- 326 | + 23<br>+ 19<br>+ 75<br>+ 52<br>- 74<br>- 282 | + 17<br>+ 9<br>- 105<br>+ 86<br>- 247<br>- 609 | + 50<br>+ 45<br>+ 181<br>+ 122<br>- 151<br>- 521 | + 76<br>+ 63<br>+ 70<br>+ 327<br>- 600<br>- 1343 | + 134<br>+ 17<br>+ 69<br>+ 394<br>- 477 |

|        | TA                                                               | UX D | ES E                                                                         | URO                                                                  | MON                                                                      | NAIE                                                          | S                                                             |                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| \$ E-U | 6 5716<br>8 1 16<br>8 13/16<br>8 3/4<br>8 7/8<br>7 3/8<br>12 1/7 |      | 6 38<br>7 15/16<br>8 13/16<br>8 7/8<br>9 1/4<br>7 13/16<br>12 1/8<br>13 9/16 | 6 1/2<br>8 1/16<br>8 15/16<br>9 1/2<br>7 15/16<br>12 5/8<br>13 11/16 | 6 9/16<br>8 1/16<br>9 7/8<br>8 7/8<br>9 1/4<br>7 7/8<br>12 1/8<br>13 1/4 | 6 11/16<br>8 3/16<br>9<br>9<br>9 1/2<br>8<br>12 5/8<br>13 3/8 | 6 1/2<br>7 9/16<br>8 7/8<br>8 15/16<br>9 1/8<br>7 11/16<br>12 | 6 5/7 III<br>9 9 14<br>9 14<br>7 13/12 12 |

Franc 9 5/16 9 9/16 9 7/16 9 9/16 9 1/2 9 5/8 9 9/16 9 11/16 Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en de matinée par une grande banque de la place.

> Le Monde-ML ENTREPRISES à 22h15 sur RTL Mardi 19 février Mercredi 20 février

Jean-Louis Figeat,
directaur des ressources humaines de
la Compagnie générale d'informatique,
« La Monde Initiatives » du 20 février
publie une anquière sur les cadres étrangers qui vierment traveiller en France.

En raison de la soirée consa-crée au football, il n'y aura pas d'émission.

٠,-



••• Le Monde • Mercredi 20 février 1991 23

# MARCHÉS FINANCIERS

d marché

| BOURSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DU 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del></del> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | relevés à                                                                             | 10 h 22       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Companier Cours Premium pricéd. Cours 2720 CALE 31. 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r Deciler S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ègleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ent mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ensı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ıel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Compan-VALEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RS Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | errier %      |
| Section   Sect | 233 - 0 43 370( 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compt Mod. Code Francis Cod | Price                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173 +140 33 33 115 b) +161 33 40 33 115 b) +161 40 46 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 | 25 Labora. 25 Labora. 26 Labora. 26 Lagard (1)** 27 Lagard (1)** 28 Lagard (1)** 29 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 21 Lagard (1)** 22 Lagard (1)** 23 Lagard (1)** 24 Lagard (1)** 25 Lagard (1)** 26 Lagard (1)** 26 Lagard (1)** 27 Lagard (1)** 28 Lagard (1)** 29 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 21 Lagard (1)** 22 Lagard (1)** 23 Lagard (1)** 24 Lagard (1)** 25 Lagard (1)** 26 Lagard (1)** 27 Lagard (1)** 28 Lagard (1)** 29 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 21 Lagard (1)** 22 Lagard (1)** 23 Lagard (1)** 24 Lagard (1)** 25 Lagard (1)** 26 Lagard (1)** 27 Lagard (1)** 28 Lagard (1)** 29 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 21 Lagard (1)** 22 Lagard (1)** 23 Lagard (1)** 24 Lagard (1)** 25 Lagard (1)** 26 Lagard (1)** 27 Lagard (1)** 28 Lagard (1)** 29 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 21 Lagard (1)** 22 Lagard (1)** 23 Lagard (1)** 24 Lagard (1)** 25 Lagard (1)** 26 Lagard (1)** 27 Lagard (1)** 28 Lagard (1)** 28 Lagard (1)** 29 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 21 Lagard (1)** 22 Lagard (1)** 23 Lagard (1)** 24 Lagard (1)** 25 Lagard (1)** 26 Lagard (1)** 27 Lagard (1)** 28 Lagard (1)** 28 Lagard (1)** 29 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 20 Lagard (1)** 21 Lagard (1)** 22 Lagard (1)** 23 Lagard (1)** 24 Lagard (1)** 25 Lagard (1)** 26 Lagard (1)** 26 Lagard (1) | Common Promiser Cours  Triss 0 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 377 50 | 380<br>377<br>1821<br>1821<br>1825<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>18 | + 0 22 13 50 5 5 5 1 7 1 10 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS  Emilion CCA ER Schmide CCA ER Schmide ER Schmide Schm | Priorid. 1719 2019 1719 2019 1719 2019 1719 2019 1719 2019 1719 2019 1719 2019 1719 2019 1719 2019 1719 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 20 | Decision    | +187<br>-043<br>+187<br>-043<br>+048<br>+093<br>+177<br>-028<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036<br>-036 | 186 Sectodar Science 1956 Sectodar 2019 Sect | 72 70 78 20 20 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 |                                                                                       |               |
| 1 3/2 1 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MPTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | élection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 1 Salphot (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1912 1 1934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (sélec                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                                                                                    |               |
| VALEURS % % du nom. coupon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ours Demier<br>réc. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours Demie<br>préc, cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nier<br>urs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emission<br>Frais incl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rechart<br>net                                                                                                                                | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emiss<br>Frais is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emission<br>Frais incl.                                                               | Rechat<br>net |
| MARCHE OFFICIEL Dréc.  Entre-Unix (1 usc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cogiliano de Cogil | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEVISES   p  dio en barrel   58  in lingiot   58  on (20 n   58  o | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AEG Akso Ne Seo. Alcan Alsonistem. Assessing Brends. Atherl Assessing Brends. Brends Propular Sept. Brends Brends. Commerchant. De Beess (port.) Dow Caussical GEL (Brex Lamb ). General General General General General Mines Official Inc. Johnneyhard Inc. Johnneyhard Inc. Johnneyhard Inc. Proctor General Roberto Cockel Fromstime Causticantry (M.) Cockey Bourdia. Copered Drock Assessing Brey Bogenera Lamp Sicrims Ind. General Brey Rogenera Lamp Sicrim | 24000 24000 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gepergee gepergee geperature gepremann geprema | 256 34<br>3198 25<br>4458 75<br>25920 75<br>9552 05<br>602 34<br>1601 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7376 17 Fr 114 19 Fr 114 19 19 19 19 Fr 114 19 19 19 Fr 114 19 19 19 Fr 114 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                            | actiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosatiformosat | 5584   50235   60235   73008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008   72008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11106 2215 43 31 1022 32 11 1025 43 31 1022 32 11 122 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 | ÈRE<br>nts :  |

Maire depuis 1971

# M. Gorse (RPR) quitte la mairie de Boulogne-Billancourt

aux prochaines élections législa-

M. Georges Gorse, député RPR des Hauts-de-Seine, a annoncé, lundi 18 février, qu'il se démettra de son mandat de maire de Boulogne-Billancourt au plus tard le 30 juin prochain « afin de recentrer ses activités politiques au plan national et international v. Dans un communiqué, il désigne implicitement M. Paul Graziani, sénateur RPR. comme son successeur à la tête de cette ville qui est la plus peupiée d'ile-de-France après Paris.

La décision de M. Gorse n'est pas tout à fait une surprise. Il avait laissé entendre, lors des élections municipales de 1989, qu'il renoncerait à son mandat de maire avant terme. M. Gorse ne quitte pas pour autant la scène politique, puisqu'i précise son intention de « concentres ses efforts sur son mandat de député.

LESSENTIEL

SECTION A

La guerre du Golfe : « La défaite de la Méditerranée », par Sami Naîr : « Les médias parlent aux

Victoire du chef de l'opposi-

L'IRA vise à nouveau des lieux

L'attribution contestée d'un loge-

Le retour de l'ancien chanteur de

Les personnages de « la

Recherche a photographiés par

Une comédie de Peter Weir .. 12

« Le Malade imaginaire »

Entre cauchemars et clowns, le

parti pris de Gildas Bourdet ... 13

SECTION B

Le premier ministre présente sa

Les motoristes américains

européens et ripports maccon-l'étude un réacteur supersoni-...... 18 européens et rippons mettent à

à la Comédie-Française

Le monde de Proust

à l'hôtel de Sully

Gérard Depardieu

Les prix en URSS

dans l'aéronautique

Les Japonais

La concurrence

dans « Green Card »

medias », par Luc Ferry...

Débats

La guerre

du Golfe..

Election

au Cap-Vert

Les attentats

de Londres

Le procès

**Portrait** 

Culture Club.

d'un antiraciste

de Boy George

Les incidents du dernier conseil municipal de la ville, réuni mercredi 6 février, ont peut-être accéléré ce départ. Plusieurs conseillers municipaux de la majorité, une vingtaine pant de la majorite, due valient marqué leur désaccord avec le maire lors de la discussion du budget 1991 de la ville; ils considéraient qu'il aurait fallu prendre en compte, dès le bud-get primitif, les conséquences finan-cières (plus de 25 millions de francs) du projet de loi sur la solidarité fiscale entre communes riches et communes pauvres. Trois d'entre eux avaient même voté contre ce budget.

Le passage du relais à M. Paul Graziani n'est pas une surprise. Ce sénateur RPR, qui fut président du conseil général des Hauts-de-Seine de 1982 à 1988, jusqu'à ce que M. Charles Pasqua lui ravisse la place, est le bras droit de M. Gorse depuis toujours. Il fut longtemps son suppléant à l'Assemblée nationale. Il est son premier adjoint à la mairie de Boulogne depuis 1971, date à laquelle M. Gorse est devenu maire.

M. Graziani n'envisage pas de grands bouleversements: « Je vais continuer à m'occuper du premier

dossier de Boulogne, celui du départ de Renault, qui libère quelque cinquante hectares et représente une perte de près d'un quart de la taxe professionnelle de la commune», a-t-il déclaré. La ville est en discussion avec l'Etat depuis plusieurs mois à ce sujet (le Monde du 23 novembre 1990). M. Jean Eudes-Roulier, chargé par le premier ministre de mener une réflexion sur l'aménagement de Billancourt, a proposé, dans un récent rapport, de créer une association qui rassemblerait les différents partenaires pour

« La ville de Boulogne préférerait que cette réflexion soit menée par la société d'économie mixte de la ville qui comprend déjà les promoteurs, de grands investisseurs et la Régie Renault», déclare M. Graziani. « Nous mettons aussi en place un syndicat mixte du Val de Seine avec les communes voisines, le département et la région, chargé de proposei une action concertée entre ces collectivités », ajoute cet élu qui est un fervent défenseur de la décentralisa-

JOSÉE POCHAT

### Le maire de Biarritz provoque de nouvelles élections municipales

La crise municipale née à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) après qu'une partie de la majorité eut contesté les projets urbanistiques du maire, M. Bernard Marie (RPR), sera tranchée par les élec-teurs les 10 et 17 mars. M. Didier Borotra, premier adjoint (CDS). reproche notamment à M. Marie de vouloir détruire le casino municipal sur le bord de la grande plage et bâtir un hôtel de luxe sur la falaise qui la domine.

Mis en minorité dans son conseil municipal après la défection, à l'initiative de M. Borotra, de neuf conseillers UDF qui ont rejoint l'opposition socialiste et nationaliste, M. Marie avait sollicité la démission des seize conseillers qui lui étaient restés fidèles, dont sa fille, M= Michèle Alliot-Marie, député RPR (le Monde des 14 décembre 1990 et 13 février

A la suite de ces démissions et du renoncement de certains suivants de liste non élus, le préfet a organisé de nouvelles élections en application de l'article L270 du code électoral qui prévoit le renouvellement complet du conseil municipal forsqu'il a perdu le tiers

### Trois Palestiniens tués en Cisjordanie et dans le territoire de Gaza

Un colon israélien a tué d'une halle dans la tête un Palestinien de quatorze ans, en riposte à des jets de pierres sur sa voiture, lundi 18 février, près de Bethléem, a rap-porté la famille de la victime. Le même jour, près de Naplouse, un autre Palestinien a été tué par des soldats israéliens, a-t-on indiqué de

D'autre part, un Palestinien soupçonné de «collaborer» avec les autorités israéliennes a été tué à Khuzaa, dans la bande de Gaza. Ce décès porte à 298 le nombre de Palestiniens accusés de «collaborer» tués par des Arabes, depuis le déclenchement de l'inifada guay), où se trouve M. Médecin, finances, la com en décembre 1987, selon un afin de « chercher du travail ». Il prises du parti. décompte établi par l'AFP à partir de sources palestiniennnes.

Lundi, la Direction unifiée du soulèvement populaire a appelé à une relance de l'Intifada. Dans un communiqué, la Direction unifiée s'est prononcée pour « une escalade de la violence» dans les territoires ae la violence » dans les territoires occupés et « l'ouverture d'un nouveau front commun avec l'Irak et le Liban du Sul », et demandé « aux 'masses palestiniennes de profiter de la levée des couvre-feux sur les villensifier les affrontements ». — (AFP, Reuter.)

### **BOURSE DE PARIS** Matinée du 19 février

Nouvelle hausse La séance de mardi s'est ouverte sur une nouvelle hausse rue Vivienne, la cinquième consécutive. Amorcé dès les premières cotations (+ 0,56 %), le mouvement s'est progressivement ampli-fié et aux alentours de 11 heures, l'indice CAC 40 enregistrait une avance voisine de 1 %. Les investisseurs n'attendent même plus la réponse de Bagdad au plan de paix soviétique. Pour eux, la guerre terrestre, désormais imminente, finira

Fermeté du Bon Marché, UCB, Salomon, Skis Rossignol, Ingenico, CSEE, Suez, SCOA. Baisse de Belon, BAFTP, Berger, Pechelbronn, Bail Equipement,

3 000 tissus Luxueuses draperies angleises Fabrication traditionnelle TAILLEURS, JUPES, VESTES MANTEAUX et PARDESSUS Uniformes et insignes militaires

### Violent bombardement nocturne de la capitale irakienne

La capitale irakienne a subi pen-dant la nuit de lundi 18 à mardi 19 février un des plus violents bombardements de la guerre du Golfe. Les raids alliés ont commencé lundi soir vers 20 heures et se sont poursuivis jusqu'à l'aube

Plus de trente explosions ont ébranlé l'hôtel Rachid, dans le centre-ville, où résident de nombreux envoyés spéciaux de la presse internationale, forçant une quaran-taine d'entre eux à se réfugier dans l'abri de l'hôtel. Certains correspondants ont déclaré que le bombardement avait été si intense

qu'ils ont été incommodés par la

Le correspondant de la chaine ARD à Bagdad a pour sa part rap-porté que les alfiés avaient tiré de nouveau des missiles de croisière contre Bagdad dans la nuit de lundi à mardi. « Cela a été une des nuits les plus bruyantes», a déclaré par téléphone le correspondant Christoph Maria Froehder. Selon lui, plusieurs missiles de croisière sont passés au-dessus de l'hôtel Rachid, où il séjourne, et ont explosé dans les environs. Il n'a pas donné davantage de précisions. — (Reuter.)

Ancien directeur de Nice-Communication

## M. Jean Oltra est écroué à son retour d'Uruguay

de notre correspondant régional M. Jean Oltra, proche collaborateur de l'ancien maire (CNI) de Nice, M. Jacques Médecin, et ancien directeur général de l'asso-ciation Nice-Communication, s'est présenté volontairement, lundi 18 février, devant M. François Boisseau, juge d'instruction à Nice qui avait délivre contre lui un mandat d'arrêt pour abus de confiance, le 10 janvier dernier (le Monde du 12 janvier). Il a été aus-sitôt inculpé puis placé sous man-dat de dépôt à l'issue du débat contradictoire qui a eu lieu en pré-sence de son avocat. Me Yves-Bernard Gabay.

M. Oltra avait été convoqué, le 10 janvier à Nice, par les policiers de la 8- division de la direction centrale de la police judiciaire qui souhaitaient l'entendre sur la découverte de deux comptes débiteurs, à son nom, de 500 000 F chacun, dans la comptabilité du comité des lêtes - association dont il était également le directeur - et de Nice-Communication. Mais il avait adressé une lettre aux enquêteurs pour les informer qu'il était dans l'obligation de quitter Nice pour Punta del Este (Uruavait d'abord annoncé son retour pour le 8 février, mais ce n'est que le samedi 16 qu'il est rentré à Nice par des chemins détournés. Son avocat avait préalablement informé le juge Boisseau que son client se présenterait devant lui à la date du 18 février. Ce qu'il a

M. Gabay a indiqué que M. Oltra contestait les faits qui lui étaient reprochés. « Pour l'instant. a-t-il précisé, le juge ne nous a fourni aucune pièce justifiant les charges pesant contre lui. » Les sommes figurant au débit du compte personnel de M. Oltra ont été virées dans la période d'août 1989 à septembre 1990. Selon Me Gabay, elles pourraient correspondre, pour partie, à des avances sur frais de mission et au paiement des impôts sur le revenu de l'ancien directeur de Nice-Communi-

□ M= Hoffmans présidente de la commission centrale de contrôle du PCF. - M™ Jackie Hoffmann a été nommée présidente de la commission centrale de contrôle du PCF à l'occasion de la dernière réunion du comité central, le 14 février.

SOMMAISE

Cette instance contrôle les

# Un ami des pays arabes

De son agrécation de lettres. M. Georges Gorse a conservé une culture toujours en éveil, une curiosité toujours insatisfaite et des références littéraires ou historiques dont il émaille davantage son propos privé que ses discours publics, tant il redoute de passer pour ce qu'il n'est pas, un cuistre. De son passage à l'Ecole normale supérieure, il a gardé une sorte de détachement faussement blasé, une apparente lassitude et une ironie un peu sceptique tant sur les choses que sur les hommes.

En sortant de la Rue d'Ulm, en 1939 (il est né le 15 février au lycée français du Caire et c'est là que ses choix décisifs sont faits. Non seulement il s'y marie mais il se rallie dès 1940 à de Gaulle et dirige les services de la délégation de la France libre en Egypte. Durant toute la guerre il jouera dans la région, et aussi par des missions effec-tuées en Union soviétique, le rôle d'un représentant actif et convaincu du gaullisme. Au point que de Gaulle en fait, avant la Libération, un membre de son cabinat et, après la Libération, un de ses représentants aux assemblées constituantes.

Sa vocation d'orientaliste se confirme lorsque, devenu député SFIO de Vendée, en 1946, après le retrait de de Gaulle, il est nommé secrétaire d'Etat aux affaires musulmanes dans le gouvernement Blum puis chargé de la France d'outre-mer dans le cabinet Bidault, enfin conseiller de l'Union française et, surtout, ambassadeur de France en Tunisie, où Habib Bourguiba l'accueille avec faveur. Revenu au pouvoir, de Gaulle le nomme à Bruxelles pour représenter la France auprès des Communau-1961, il entre dans le gouverne-

ICTOCATION.

à Paris •

a water disposition

Names • Lyon

Marseille • Toulouse

ment Debré comme secrétaire d'Etat aux affaires étrangères puis dans celui de Georges Pompidou comme ministre de la coopération. En 1963, il est nommé ambassadeur à Alger, où il se lie avec le président Boumedienne et avec les cadres du nouvel Etat indépendant. Sa carrière se poursuit au ministère de l'information de 1967 à 1968 nuis, sous le gouvernement Messmer, de 1973 à 1974, au ministère du travail et de la population où il est l'un des premiers è signaler l'urgence des solutions à apporter aux problèmes de l'immigration. député UDR puis RPR des Hauts-de-Seine, conseiller général et, an 1971, maire de Boulogne-Billancourt.

Orientaliste réputé, curleux d'archéologie, bon connaisseur des hommes et des problèmes du monde arabe, entretenant avec soin ses multiples relations avec l'Afrique du Nord et le Proche-Orient, M. Gorse avait été chargé, en 1975, par M. Giscard d'Estaing, d'une mission à Damas et à Beyrouth. M. Chirac le consulte toujours fréquemment sur les problèmes de ces régions. C'est à tous ces titres qu'il a exprimé, dans le huis clos - relatif - des instances du RPR, ses réticences à l'égard de l'opération « Daguet ». Il aurait préféré que la France se bornat à participer au blocus de l'Irak et il a même souhaité, en novembre dernier, le retrait des troupes terrestres françaises d'Arabie saoudite. C'est pour cela que, le 16 janvier, il avait voté contre la confiance demandée par le gouvernement Rocard pour engager la France dans l'action militaire.

Le monde Apple

vous appartient.

A votre disposition pour 48h ou pour

I mois et plus, toute la gamme Macintosh SE

30, LC, IIsi, IIcx, Llfx... imprimantes ther-

miques couleur, laser, scanner, écrans...

Pour toutes informations appelez le

(1) 42 72 26 26

de régler le problème irakien, qui, dit-on, empoisonne tout le Moyen-

Nouvelles Collections DE LA SIMPLE RETOUCHE **AU PLUS BEAU VÊTEMENT** avec la garantie d'un grand maître tailleur COSTUMES MESURE à partir de 2 490 F PANTALONS 830 F VESTORS 1 660 F

**LEGRAND Tailleu** 27, rue du 4-Septembre, Paris - Opéra Téléphone : 47-42-70-61.

**NOUVELLE FORMULE** MENSUELLE

DEJOUEZ LES PIÈGES DE VOTRE ORDINATEUR

Impression, disque dur, disquettes, réseaux... Les réponses à toutes les questions que vous vous posez en utilisant votre Macintosh.

Pour répondre aux exigences d'un marché en constante évolution et satisfaire les attentes de tous les utilisateurs, SVM MAC paraît désormais tous les mois. Découvrez vite ce nouveau SVM MAC avec encore plus de bancs d'essai de matériels et de logiciels, encore plus de conseils pratiques, de trucs et astuces pour aller plus vite, plus loin.

LE PÉRIPHÉRIQUE INDISPENSABLE DE VOTRE "MAC".

### dans le transport aérien Le gouvernement devrait proté ger les petites compagnies fran-La crise des chantiers navais Lexmar-France en liquidation judi-Services Abonnements.. Marchés financiers ..... 22-23 Météorologie ..... Mots croisés.... Radio-Télévision ..... Spectacles ....... La référnatique du Monde 3615 LEMONDE 3615 UM Ce numéro comporte un supplement Initiatives filiote de l à XXII intercalé entre les pagos 16

Le numéro du « Monde »

daté 19 février 1991

a clé tiré à 549 423 exemplaires.

UNICATION

le relais des 1993

Eurosa

Le Monde

CAMPUS . EMPLOI



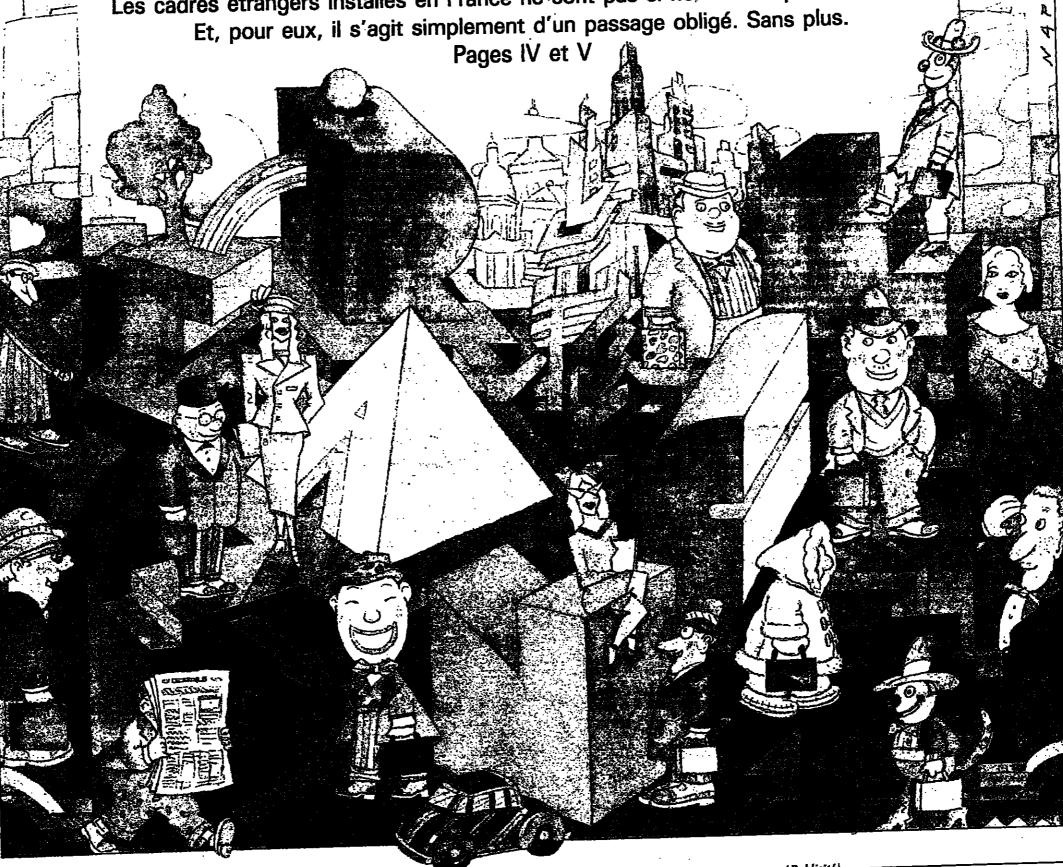

### SOMMAIRE

### Les universités à l'assaut des montagnes

Plusieurs universités ont créé des formations spécialisées sur l'aménagement et les métiers de la montagne. Ces nouvelles filières répondent à une demande croissante de la part des collectivités locales ..... II

# Les cabinets de recrutement

Candidats et employeurs sont tous d'accord. Les cabinets de recrutement sont efficaces. Mais on ne leur demande pas tout ...... VI

STAGES EN ENTREPRISE III

16 PAGES D'OFFRES D'EMPLOI

3 JOURS D'EMPLOI DANS « LE MONDE »

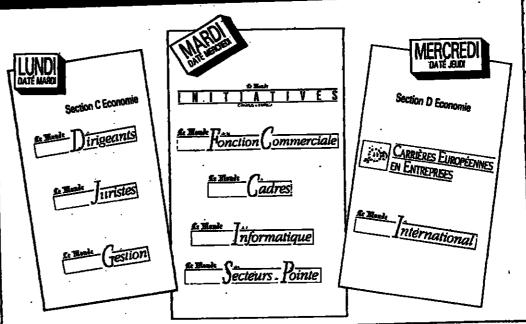

Mercredi 20 février 1991. - Supplément au nº 14329. - Ne peut être vendu séparément.

L'Un séminaire sur le thème « L'Europe et le droit des valeurs mobilières » aura lieu à Sophia-Antipolis le 1° mars. Organisé par le mastère spécialisé en back office du CERAM, avec le concours de l'association européenne pour le droit bancaire et financier, ce séminaire a pour but de le droit bancairé et financier ce séminaire a pour but de faire le point sur les dispositions législatives européennes. Quatre conférences sont prévues : « La notion de valeur mobilière » ; « Une cotation européenne » ; « Les intervenants sur les intervenants sur les marchés »; « Les opérations sur les valeurs mobilières ». ➤ Renseignements: CERAM, Marie-Line Gastard. Tél.: 93-95-45-75.

### Un biopôle végétal à Amiens

des laboratoires scientifiques du biopôle végétal d'Amiens. qui sera situé dans le vieux quartier Saint-Leu, au cœur de la ville, ont commencé. Il s'agit d'un bâtiment de 4 300 mètres carrés, dont l'édification est inscrite dans le contrat de plan Etat-région 1989-1993 et au plan triennal de la ville (1990-1992). Ce bâtiment regroupera six laboratoires de l'université de Picardie : ceux d'androgenèse et biotechnologie, de biotechnologie végétale, de biologie moléculaire (en cours de création), de génie llulaire, de chimie organique physique et de chimie organique et cinétique. (Correspondant.)

D Les travaux de construction

### TRIBUNE

# POURQUOI APPRENDRE UNE LANGUE ÉTRANGÈRE?

par Corinne MARTIN

OMBIEN les entreprises dépensent-elles chaque année pour la formation linguistique ? Et sont-elles satisfaites des résultats ? Malgré une véritable explosion des

méthodes et des approches pédagogiques, allant du laboratoire de langue à la sug-gestopédie en passant par la vidéo et l'enseignement assisté par ordinateur, le bilan demeure peu glorieux! Alors, qui doit en porter la responsabilité ? Les · boîtes de langues » qualifiées de « pas très sérieuses » ou les staglaires de « peu doués » (n'est-il pas vrai que dans le domaine de l'apprentissage des langues, la nullité des Français n'a d'égale que celle des Anglais?).

Mais arrêtons les procès d'intention et prenons le problème d'une autre façon. Pourquoi apprendre une langue étrangère ? Quelle utilité et quels besoins ? Vous viendrait-il à l'idée de suivre un stage d'informatique si vous ne vous serviez jamais d'un ordinateur ? Ou un stage de tennis si vous ne jouiez pas en dehors des leçons? La réponse va de soi.

Or combien de personnes qui n'ont guère plus d'une lettre par semaine à écrire, un coup de téléphone à passer et trois malheureux fax à rédiger, envoie-t-on en formation linguistique! Nous sommes tous d'accord : c'est aberrant!

Alors, pourquoi cet excès de consom-mation? Le fond du problème réside dans la confusion entre besoin et utilité. Nous avons tous besoin de parler une langue étrangère. L'Europe des Douze, 1993, la chute du mur de Berlin, les nouveaux marchés de l'Est, la vocation : internationale : de l'entreprise nous employant.

Mais tout cela est-il suffisant pour motiver un stagiaire à travailler de deux à dix heures par semaine son anglais, son allemand ou son italien ? Et que faire en cas d'imprévu professionnel, d'urgence ou de surcharge de travail ? On annule. Ou pis, on « s'absente ». Et voilà comment on en arrive à manquer un cours sur deux, à ne pas progresser et à perdre sa motiva-tion. Le coût de l'opération, de 10 000 F à 100 000 F et des taux d'absentéisme à faire rougir le corps enseignant !

Si l'on accepte de jeter ce nouveau regard sur le problème de l'apprentissage des langues étrangères, on arrive à un constat très simple : la grande masse des candidats à la formation peut se diviser en deux catégories :

 Ceux qui ont des besoins non urgents et/ou peu d'utilité. 2) Ceux qui ont à la fois de grands

besoins et une utilité immédiate. (Ne parlons pas de la troisième catégorie, qui n'a ni besoin ni utilité () A partir de là, nous ne pouvons plus traiter toutes les demandes de la même

façon. Place à une formation adaptée aux résultats recherchés, à une réelle amélioration de la performance des équipes. Pour la première catégorie, arrêtons les frais et les parcours marathons. Le salarié

souhaite entreprendre une formation?

Soit! Mais doit-elle se poursuivre aux seuls frais de l'entreprise? Ne serait-il pas

possible d'envisager des stages de courte durée - un mélange de cours par téléphone, de cours en face à face, d'exercices grammaticaux et d'entraînement sur cassettes audio et vidéo - avec un important travail personnel, avec un compte rendu de fin de stage et une nouvelle éva-luation du niveau atteint? Budget : 7 000

Pour la deuxième catégorie, poussée par des objectifs bien précis – intégrer une nouvelle filiale étrangère, travailler sur un projet international, développer des nouveaux marchés, prendre un poste à l'étranger..., – les résultats sont plus faciles à obtenir. La motivation du salarié rejoint parfaitement celle de son entreprise. Tous les moyens sont bons pour arriver aux buts poursuivis. La formule de l'immersion totale en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis demeure parmi les plus efficaces. Si celle-ci ne peut être envisagée, des stages intensifs, ou semi intensifs, peuvent être construits à partir des besoins spécifiques du stagiaire. Budget: 10 000 à 20 000 F

Quelle que soit la formule retenue, l'implication de toutes les parties concernées est impérative : le stagiaire, son responsable hiérarchique (a-t-il les mêmes objectifs que son salarié?), le service de formation et le responsable pédagogique. Il n'y a pas trente-six chemins - l'adhésion implique la participation, et les résultats, le management par objectifs.

➤ Corinne Martin est directrice de Metropo-litan Languages.

selon le nombre d'heures.

# Les résultats de la Bourse aux stages 1991

La quatrième édition a été particulièrement favorable aux élèves ingénieurs des écoles de province

diants et des entreprises. Les premiers, soucieux de multiplier les expériences de terrain, en particulier à l'étranger; les secondes, attentives à leur image et à leurs

Mais ce succès entraîne de plus en plus d'exigence. Ainsi, sur les ont été attribués, les candidats quelque deux mille buit cents étudiants qui se sont présentés aux avec un abonnement de six mois éliminatoires - en l'occurrence une au Monde et un poste de radio vingtaine d'énigmes parues dans offert par Europe 1, associée à le Monde du 14 au 21 novembre - cette opération. Si les Etats-Unis cent quarante-neuf seulement ont ne figuraient pas, cette année,

finale et se disputer la centaine de stages à vocation internationale offerts par vingt-quatre entreprises.

Après des entretiens approfondis entre les représentants des entreprises et les étudiants, ce sout finalement cinquante-huit stages qui malchanceux pouvant se consoler

Corée du Sud ou Singapour, sans parler des pays africains et de la plupart des pays européens, où les stagiaires iront travailler pour des stages d'une durée moyenne de trois mois.

Une école apparaît comme la grande gagnante de la Bourse 1991 : les Arts et métiers de Bordeaux, qui présentaient vingt-trois finalistes, dont sept ont obtenu un stage. Ils devancent un peloton composé de l'Ecole supérieure de commerce d'Amiens (quatre stages

La Bourse aux stages du Monde a fait, pour la quatrième année consécutive, la démonstration qu'elle répond à l'attente des étu
Téussi à franchir l'obstacle et se sont retrouvés à l'Ecole supérieure quelques-uns des heureux finalistes out pu gagner leur billet pour le de mationale supérieure de mécanique de Besançon (quatre de Besançon (quatre stages pour sept finalistes), louse) que des écoles d'ingénieurs mécanique de Besançon (quatre stages pour sept finalistes), louse) que des écoles d'ingénieurs mécanique de Besançon (quatre stages pour sept finalistes), louse) que des écoles d'ingénieurs mécanique de Besançon (quatre stages pour sept finalistes), louse) que des écoles d'ingénieurs mécanique de Besançon (quatre stages pour sept finalistes), louse) que des écoles d'ingénieurs mécanique de Besançon (quatre stages pour sept finalistes), louse) que des écoles d'ingénieurs mécanique de Besançon (quatre stages pour sept finalistes), louse) que des écoles d'ingénieurs mécanique de Besançon (quatre stages pour sept finalistes), louse) que des écoles d'ingénieurs mécanique de Besançon (quatre stages pour sept finalistes) et le CESEM de Reims (trois stages pour sept finalistes). Cette répartition entre formations commerciale et d'ingénieur est représentative de l'équilibre de plus en plus marqué entre les profils recherchés par les entreprises : plus de la moitié des stages proposés cette année étaient destinés à des élèves ingénieurs.

L'origine des autres gagnants est très variée, puisqu'on y trouve aussi bien des écoles de commerce (EDHEC de Lille, ESC d'Angers, de Grenoble, de Pau on de Tou-

mations universitaires. Au total, la Bourse continue à offrir des stages particulièrement intéressants à des étudiants motivés venus en très grande majorité de province, et n'appartenant pas aux écoles les plus prestigieuses, qui monopolisent le plus souvent l'attention. Pour les entreprises, c'est une bonne occasion d'élargir l'horizon de leur recrutement.

# La liste des gagnants

 SOCIÉTÉ GÉNÉBALE. – Dir. reseau France-Entr.: Lydie Ayme (université Paris-l. Dess): Espagne: Sandrine Viarouge (EDHEC). MERLIN GERIN. – Contrôle de gestion: stage non attribué: Service commercial énergie : stage non attribué: Service commercial energie : Frédéric Yot (ESC Amiens): Bureau deric Yot (ESC Amiens); Bureau d'études/DOMT; stage non attribué.

• MUST SOFTWARE INTERNAHONAL - Mkg Europe NOMAD;
Jean-Yves Lancestremere (ESC Amiens); France; stage non attribué;
Mkg Europe; Frédéric Tardy (ESC Pau)

 EXXON CHEMICAL - Analyse pb petro. /Pays-Bas: Béatrice Pointu-rier (ICP) Lyon): Analyse pb petrochi-mique/RU: Philippe Siredey (ENSAM Bordeaux): Analyse pb petro. /Belgique: Flores Marcos Hui-tron (ENSAM Bordeaux).

tron (ENSAM Bordeaux).

• SEITA – Ass, chef marché export Togo: Christophe Chardon (ESC Angers): Ass. chef marché export/Europe du Nord: Nathalie Bindel (université Paris-IL Dess): Dir. Amérique latine/Brèsil: stage non attribué: Dir. approtabges/Zimbabwe-Melawi: Christophe Schumer (ENSAIA Lille): Dir. cievres Cortes frique, Rengui: Emmacigares Centrafrique-Bangui : Emma-nuel Gadret (ESC Amiens). · WATERMAN. - Serv. clients export/gestion doss. : stage non attri-bue; Serv. clients export : Olivier Dar-nav (ICD Paris): Dir. Mkg internatio-nal/BDD Micro : Pierre-Yves Chabrol (CDE)

• HOECHST. - Allemagne: Vétonique Ly (ESC Grenoble): Allemagne: Isabelle Boude (CESEM Reims): Allemagne: Laurence Froger (ESC Reims): Allemagne: Nadine Gesbert (ESC Reims): France/Mkg

liveloppement : stage non attribué. sur chantier : cinq stages non attri-bues; Commercial tech. études de prix : Pascale Thomas (INSA Tou-louse); quatre stages non attribués. · CLESTRA HAUSERMAN. -Dir. vente travaux : stage non attri-bue; Dir. vente travaux/RU : stage

mon attribué; Venter travauct/Suisse: Marion Carsten (CESEM Reims); Service juridique: Sarah Belin Zerbib (université Paris-II. Magistère); Vente travaux/Suisse: stage non attribue; Dir. vente travaux: Edith Grandin de l'Eprevier (CESEM Reims).

Feprevict (CESEM Reums).

SKF FRANCE – Automotive Special Product: stage uon attribué.

RENAULT. – Dir. planif. FASA Renault/Espagne: Nathalie Ruamps (INSA Toulouse); Dir. fabr. usine de Valladolid/Espagne: Didier Bauchiere (ENSAM Paris); Dir. com. Renault Portuguesa/Portugal: Paulo Loureiro (INPG Grenoble).

Loureiro (INPG Grenoble).

SCHLUMBERGER - Algérie: François Daumard (ENSMM Besancon): R & D. Angleterne: Philippe Bergues (ENSAM Bordeaux); Afrique & Europe: Alain Perdriau (ENSAM Bordeaux).

CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES. - Espagne: Philippe Gras (EDHEC).

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES. - Promo. Comex: Claire Gaschard (ESC Toulouse).

NEURONES ASSOCIÉS. - Mig communication/Espagne: stage uon communication/Espagne: stage non attribué: Thierry Hernandez (univer-sité Paris-IV. Dess); Mkg communi-cation/Italie: stage non attribué; Mkg communication/RU: deux stages non

BOUYGUES. — DRH/suivi implantation logiciel: Hélène Her-nandez (université Paris-I. Dess); Afrique (Cameroun-Gabon): stage

• TECHNIP. - Dpt construction/Thailande: François Le Ny (IAE Aix-en-Provence); Albert Ducic (IAE Nice); Dpt construction/Inde: Samuel Schauss (ENSAM Bordeaux); un stage non

• QUILLE. - Conducteur travaux • SOMMER-ALLIBERT. - Informatique/Lille: stage non attribué; Finance-contrôle gestion: Annaick Le Corre (université Paris-IX. MSG). BERTRAND FAURE AUTOMOBILE. - Allemagne: Boris Mattenet (ENSM Nantes); Anne Fanelli
Quisefit (CELSA); Espagne: François

Naval (ENSAM Bordeaux); Portugal : Alexandre Bataille (ENSAM Bordeaux); deux stages non attribués; Angleterre: Sylvie Noguer (ENSAM + IAÉ Aix-en-Provence); France: stage non attribué; Hervé Guerry (ENSMM Besançon). • TECHNIP. - Europe - Turquie:

• GEC ALSTHOM. - Angleterre: Philippe Spira (IEP Lyon); France: Vincent Beaumont (ENISE Saint-Etienne); Belfort: Geneviève Martin (UTC Compiègne).

 GIAT INDUSTRIES. - Branche armes & ortilleries : Jean-Emmanuel Gutierrez (ENSMM Besançon). • PHOCÉENNE DE MÉTALLUR-

 BOUYGUES. – Engineering Bati-ment International: stage non attri-bué; Arabie saoudite: deux stages non attribués.

• BEPS TECHNOLOGIES. P.A.C. Pdt de dépolhation : Gisèle Verdoni (université de Provence) : P.A.C. inst. purification : Thierty Marceau (INSA Toulouse).

 THOMSON CONSUMER ELECTRONICS. – Allemagne: Fré-déric Gouel (ENSMM Besançon): Italie: Claudine Bord (ESC Reims); Thailande: stage nou attribut; Sin-

anour : stage non attribué. GIAT INDUSTRIES. – Branche munitions pyrotechnie: stage non attribué: Toulouse, veille technique: Thierry Dupaquier (université sciences Grenoble).

• SPIE BATIGNOLLES. - France: Yusuf Soumez (EISTI); Ghana: Pierre E. Costes (ENSAM Paris): DOM-TOM: Didier Sambourg (ESC Amiens): Etranger, profil SUPE-LEC: Pascal Poupet (Ecole centrale Lyon): Nigeria, profil SUPELEC: Eric Noleau (ENSAM Châlons-sur-

• GEC ALSTHOM. - Division transport, Corée du Sud: Pierre Brousset (IAE): Division transport, France: Catherine Maton (INSA

# Les bonnes réponses

### NOM DU PRÉSIDENT 1 Schlumberger B. Euson Baird D Bernard Isautier A Jean Mandelbaum 2 Thomson Consumer Electronics 3 Neumanes associás C Jean-Claude Tournand 4 Bertrand Faure Automobile VILLE D'ORIGINE 5 Clestra Hausenman F Cleveland E Mulhouse 8 BEFS Technologi H Notre-Dame-de-Gravench 7 Exxon Chemical France **6 New-York** 8 Waterman PRODUIT LEADER 9 Must Software International 10 GEC Aisthorn

**SLOGAN PUBLICITAIRE** N «Le plus qui fait la différence» P «L'ingénierie en tête» M « L'avance»

Char Lecterc

K Vannes à boit

O «Samté béton »

DATE DE CRÉATION

17 Bouyguss Blaiment International 18 Meran Gerin 19 Renaut 20 Société générale

15 Groupe des Banques Populaires

21 SPIE Betignolles

11 GIAT Industries

13 S.K.F.

16 Cuille

14 Technic

12 Phocéenne de métallargie

22 Société française Hoechst

23 SEITA 24 Sommer-Allibert

T 1952

### PRIX OU DISTINCTION

W Prix Léan Dubais 1990 X Prix Dauphin «tous publics» U Prix Cinéma ESCP 1989 V 1 rix Stratégles de la publicité business to business > 1990

### LA LIBRAIRIE **DES ÉTUDIANTS**

Les unive

Cette rubrique recense les dernières porutions de livres plus spècialement destinès oux étudiants et aux enseignants.

Le fonctionnaire détrône?

par Jean-Luc Bodiguel et Luc Rouban

Une réflexion sur la crise de la fonction publique et sur les enjeux, fonntaux pour le régime politique français, de la politique de modernisation administrative. L'auteur étudie d'abord les facteurs de mutation de la fonction publique : remise en cause de l'Etat gaullien modernisateur, revanche de la périphérie sur le centre dans l'énoncé des politiques publiques, déstabili-sation profonde des carrières et des mécanismes de recrutement. Il évalue ensuite la portée de la modernisation de l'appareil de l'État à partir de trois thèmes : les problèmes de structures, la professionnalisation des fonctionnaires, la réforme des procédures administratives.

Presses de la Fondation nationale des sciences politi-ques, 258 p., 150 f (120 F jus-qu'au 30 juin 1991).

### Le jardin des délices démocratiques

par Philippe Braud

Pour l'auteur, directeur du département de sciences politiques de la Sorbonne, l'efficacité de la démocratie pluraliste ne réside pas dans ses mécanismes institutionnels, mais dans son aptitude à gérer les défis émotionnels de la vie sociale : angoisse, frustrations, convoitise, jouissance... Il étudie donc le politique à travers sa gestion des dyna-mismes psycho-affectifs : comment sont mobilisés les soutiens qui légitiment l'autorité des gouvernants et contre quelles gratifications? Com-. ment gérer le monopole étatique de la coercition sans « justifier » la violence? Comment mettre au service de l'efficacité les convoitises individuelles autour du pouvoir.

37∴0ಕ್ಕ

----

▶ Presses de la Fondation nationale des sciences politi-ques, 273 p., 180 F (140 F jus-qu'au 30 juin 1991).

### Le Japon

par Pierre Bloch-Duraffour et Alain Mesplier

Ce manuel d'histoire et de géographie économiques, conçu pour les élèves des classes préparatoires aux écoles de commerce, passe au crible toutes les caractéristiques de la puissance économique et financière japonaise. L'exposé s'appuie sur de nombreuses cartes, graphiques, courbes, tableaux chiffres. Près de cinquante documents apportent des données essentielles, depuis les dépenses de recherche-développement jusqu'à la liste des premiers ministres depuis 1945.

Boréni, collection « Histoire et géographie économiques », 256 p., 151 F,

### Les pays battes

par Pascal Loriot

Un «Que sais-je?» d'actualité, puisqu'il traite des pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), dont les Républiques ont proclamé leur indépendance récemment, provoquant la réaction de Moscou. Maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, Pascal Loriot nous montre le cadre naturel et les peuples, les grands traits de l'histoire et les économies, le par-cours douloureux depuis la première guerre mondiale. Autres «Que sais-je?» parus dernièrement: la Communication, par Lucien Slez; les Procédures siscales, par Daniel Richer, les Institutions monétaires en France, par Robert

Presses universitaires de France, collection « Que sals-je?», 125 p.

### La littérature française, histoire et perspectives

sous la direction de Robert Favre

a Il n'est pas insignifiant de situer Corneille par rapport à la fin du baroque ou à l'essor de la comédie, les Lettres persanes ou Sade dans l'évolution du roman, » L'objet de ce recueil est de donner des repères pour mieux situer œuvres et auteurs dans le cadre littéraire, politique, social ou religieux de leur temps. Chacun des six auteurs - professeurs d'université - aborde une époque selon sa propre démarche : du Moyen Age au vingtième siccle. > Presses universitaires de Lyon, 276 p., 100 F.

Marianne Rougé

As an in this said the said of the said the said to the said the said to the s

F 7 94568 3 177

TRANSPORTER

r 2 oraș dintro di

فتتحلط فالتحال والمالية

 $z: \gamma \simeq X^{-\frac{d+1}{2}}$ 

سيتند در

معتقد - ع

-- ^ ^ ~

A STATE TEXT

... 1.1

de contra

ALL ALL L

# Les universités à l'assaut des montagnes

Les contraintes géographiques et économiques propres aux régions d'altitude ont incité les établissements français à créer des formations spécifiques

NUTILE de chercher une formation consacrée à la montagne dans les universi-tés de Rennes ou de Nantes. Les MST, DESS on DEA « montagne » sont l'apanage presque exclusif des établissements situés à proximité de massifs montagneux. Clermont-Ferrand-II, Gre-noble-I et Chambéry sont les mieux dotes en ce domaine. Tous ont aujourd'hui des diplômes et des laboratoires de recherche spé-cialisés liés à leur environnement géographique immédiat.

A Clermont-Ferrand par exem-ple, le professeur Jean-Paul Diry dirige le CERAMAC, Centre d'études et de recherche appli-quées au Massif central. «Les problèmes posés par le développement économique de régions situées entre 700 et 1 800 mètres d'altitude ne sont pas les mêmes qu'en haute altitude, explique-t-il. On ne peut pas, en raison de l'enneigement irrégulier, reproduire le même développement touristique que dans les Alpes. Il faut, d'autre part, maintenir et développer un tissu industriel très dispersé en milieu rural... » Le DEA spécialisé proposé par l'université de Clermont-Ferrand-II s'intitule très significativement « Moyenne montagne et milieux ruraux défavorisés ». Ses responsables recru-tent, chaque année, une vingtaine d'étudiants títulaires d'une maîtrise de géographie, d'aménagement on de droit, on d'un diplôme d'ingénieur agronome.

RECHERCHE. La plupart des antres diplômes « montagne » proposés par les universités sont, eux aussi, résolument orientés sur l'aména gement, l'environnement et la gestion de l'espace. A Grenoble. le DEA du laboratoire de géologie alpine s'appelle « Géographie, écologie et aménagement des montagnes ». A l'université de Chambéry, l'Institut savoisien de la montagne offre une MST «Sciences de la terre et de la vie appliquées au milieu de la montagne» (recrutement parmi les DEUG A et B), et la faculté des lettres et sciences juridiques pro-pose aux titulaires d'une licence de droit ou d'administration économique et sociale un «Diplôme d'administration des collectivités de montagne ». Enfin, il existe à Nanterre (Paris-X) un diplôme d'université consacré à la mon-tagne. Délivré par l'UER de géographie, il s'intitule « Risques naturels et aménagement en mon-

D'autres diplômes sont plus orientés vers la recherche fondamentale ou appliquée. C'est le cas du diplôme d'université « Géologie alpine» de Chambéry et du DEA «Géodynamique des marges océaniques et des chaînes

trouve aucun DEA de biologie consacré aux milieux montagnards. « Pourtant, de nombreuses recherches fondamentales et appliquées resient encore à effectuer sur la faune et la flore de montagne, fait observer Claude Dendaletche, professeur de biologie à l'université de Pau, président du comité scientifique du Parc naturel des Pyrénées et directeur du Centre de biologie des écosystèmes d'altitude fondé en 1980. Mais tant que des postes supplémentaires ne seront pas crèés dans les rares centres existants, il sera inutile de lancer un DEA...»

Rien n'empêche cependant les étudiants biologistes ou géologues d'étudier ce qui se passe dans les

de montagnes », cohabilité par Chambéry, Grenoble, Nice, Aix-Marseille et Paris-VI. Mais on ne de faire leur thèse sur les milieux de montagne. Dans ce cas, mieux vaut sélectionner son université en fonction du massif que l'on souhaite étudier. «A Chambéry, dans toutes les disciplines, l'intérêt des étudiants et des professeurs est très influencé par le milieu environnant», explique Jean-Paul Rampnoux, directeur de l'Institut savoisien de la montagne. « Nous avons même des philosophes qui ont réalisé des tra-vaux sur la montagne», renchérit Pierre Carmène, chargé de la communication à Grenoble-1...

De leur côté, les étudiants de la MST «Territoires, aménagement et développement », de l'Institut de géographie de Toulouse-II, sont naturellement plus tentés Pyrénées. L'estampille « montagne » n'est pourtant pas indispensable pour trouver un emploi en milieu montagnard. Pascale Lightburne a fait une MST aménagement très généraliste au CESA (Centre d'études supérieures de l'aménagement) de Tours et travaille aujonrd'hui au comité départemental du tourisme de l'Ariège. « J'ai appris les particularités de la montagne sur le tas, en découvrant le département où je travaille, raconte-1-elle. Ma formation généraliste

Les collectivités locales et les entreprises sont pourtant demandeuses aujourd'hui de filières spécifiques. L'université de Toulouse projette ainsi de lancer, en octo-

ne m'est pas apparue comme un

handicap. »

bre 1991, un DESS « Aménage-ment et développement transfrontalier de la montagne», à Foix, en coopération avec le conseil général de l'Ariège. A Chambéry, un DESS « Montagne, environnement, gestion et équipement des pays de montagne» verra le jour à la rentrée prochaine. Il a été concu à la demande des collectivités locales de la Savoie et des grandes entreprises de distribution et d'assainissement de l'eau. comme la Lyonnaise des eaux-Dumez, qui ont conclu une convention de partenariat avec l'Université. Le programme prévoit un gros volet juridique, et deux modules, « Equipement et aménagement » et « Économie et

gestion de la montagne». Qu'est-ce qui justifie cette

demande de spécialistes? Pour les entreprises concernées par le DESS de Chambéry, l'objectif est d'abord de faciliter la promotion interne, grâce à la formation continue. Mais il y a également un besoin réel des collectivités locales. «La montagne est un milieu très sensible écologique-ment, et particulièrement difficile chargé à la DATAR (Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale) du secrétariat du Conseil national de la montagne. Les conséquences - bonnes ou mauvaises - d'un choix d'aménagement y sont beaucoup plus sensibles qu'ailleurs. » Les collectivités locales commencent à tirer les leçons de certaines catastrophes économiques provoquées par des décisions inadaptées. Dans les Pyrénées l'application des recettes alpines pour la création de stations de sports d'hiver a conduit certaines communes à

UTILISATION DES COMPÉTENCES. Les débouchés, pour les étudiants spécialisés dans l'aménagement de montagne, ne manquent donc pas. Les collectivités locales et leurs comités de développement constituent un marché en progression, mais moyennement rémunérateur. Les salaires d'embauche se situent aux environs de 8 000 francs pour des bac +4 ou +5. Les bureaux d'études en aménagement situés près des massifs montagneux peuvent également accueillir des étudiants géographes et aménageurs, spécialisés ou non.

Du côté du ministère de l'environnement enfin, on suit d'un œil attentif les formations proposées par les universités. « L'application des compètences des urbanistes, des géographes, des géologues, des aménageurs à un milieu naturel spécifique comme la montagne nous paraît la meilleure réponse à apporter, explique-t-on. Mais notre effort actuellement porte davantage sur la formation des élus et des fonctionnaires territo-

Le ministère est surtout très préoccupé par les conséquences des politiques touristiques menées sur le littorai français, qui sont beaucoup plus longues à montagne. Pour les universités, cela signifie que la création de diplômes spécialisés dans l'aménagement du littoral sera observée avec une bienveillance particulière. Mais la montagne, promet-on, ne sera pas délaissée pour autant...

# Des «chefs d'orchestre» pour les usines à ski

GRENOBLE de notre correspondant

A montagne n'avait pas, jusqu'à ces toutes dernières années, d'école susceptible de former des professionnels autres que ceux spécialisés dans les disciplines sportives. Les moniteurs de ski. les guides et les pisteurssecouristes disposent d'un lieu d'enseignement, l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix (ENSA), qui délivre des connaissances techniques de hant niveau aux futurs professionnels de la neige et du rocher. Les stations d'altitude ont fait d'autre part appel à des techniques de plus en plus sophistiquées pour conquérir les pentes qui les entourent. La montagne mécanisée a également recours à d'autres spécialistes, comme les techniciens de remontées mécaniques ou les exploitants des systèmes d'en-

« Mais dans nos usines à ski comme dans les plus petites stations, on constate un manque cruel de compétences dans les domaines de l'animation, de l'encadrement et de la communication, constate Alain Raysseguier, directeur de l'Institut de formation montagne et tourisme (IFMT), créé en 1987 à l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de

neigement artificiel, qui déli-

vrent à heures fixes et en quan-

tités souhaitées la manne

blanche tant attendue.

Grenoble. La main-d'œuvre locale, souvent privilégiée à juste titre pour l'emploi dans ces sites, n'a toujours pas ce type de profil, même si elle dispose d'un savoir-faire technique lie à la

Ce constat explique les faiblesses actuelles des stations françaises de sports d'hiver et d'été, et le retard qu'elles ont pris, dans les dix dernières années, sur leurs homologues suisses et autrichiennes. «Le temps n'est plus au développement tous azimuts des infrastructures. La qualité de l'accueil et la stratégie commerciale sont aujourd'hui les préoccupa-tions majeures des professionnels de la montagne », souligne le maire de L'Alpe-d'Huez, Jean-Guy Cupillard, également président de l'IFMT.

DU MONITEUR DE SKI AU CHEF DE RAYON. L'institut installé à Grenoble entend répondre à cette préoccupation, juste au moment où la montagne traverse l'une des plus graves crises de son histoire. Chacune des promotions de l'institut réupendant sept mois, trente trente-neuf ans, est titulaire d'un diplôme de moniteur de ski de fond (une profession qu'il exerce depuis quinze ans à Autrans), son voisin de cours, Michel Simard, vingt-buit ans, n'a foulé les pentes alpines qu'à l'occasion de vacances à la montagne. Avant de rejoindre, il y a quelques mois, la capitale en place d'urgence, en mobili-des Alpes, il était chef de rayon sant tous les acteurs de la stadans une grande surface commerciale de Marseille. Tous les deux sont à la recherche d'une nouvelle profession plus intéressante et qu'ils souhaitent exercer en priorité en altitude. L'objectif de David est de « rester en montagne, en travaillant différemment sur le terrain »; quant à Michel, il espère que le congé-formation qui lui permet de suivre les cours de l'ÎFMT lui don-

nera accès à une nonvelle pro-

fession liée à la vente de

produits touristiques. La diversité des origines géo-graphiques et socio professionnelles des élèves permet aux stagiaires de l'IFMT de bénéficier d'un effet d'« auto-enrichissement », constate son directeur. « Réaliser un dosage judicieux entre des spécialistes et des nonspécialistes, entre des personnes expérimentées et d'autres non. entre gens de la communication. du sport, de l'industrie et du commerce, peut faire un mélange détonant.»

Le «patron» de l'IFMT et ses collaborateurs, des professionstagiaires d'origines souvent nels issus eux aussi de nom-très diverses. Si David Chiocca, breuses disciplines, apprennent breuses disciplines, apprennent à leurs élèves les difficultés d'un monde semé d'embûches, où ils devront savoir réagir très vite. Ainsi, le manque de neige chronique - ou au contraire son excès - immobilise les remontées mécaniques et rendent les skieurs disponibles pour d'au-tres activités qu'il faut mettre

sant tous les acteurs de la station. «En montagne, il faut savoir travailler avec des organismes aux pouvoirs souvent flous, comme les offices du tourisme, et avec l'accord de tous », explique un enseignant de l'IFMT. En effet, les stations n'ont généralement aucun «patron» reconnu, en raison de l'éclatement des responsabilités entre le maire, l'exploitant des remontées mécaniques, le directeur de l'école de ski et les syndicats hôteliers.

Après avoir reçu une formation très diversifiée, où dominent les techniques commerciales, la gestion, la comptabilité, la communication, le management ainsi que le marketing, les élèves de l'IFMT auront vocation à devenir des « chefs d'orchestre » de station on bien, dans des bureaux d'études ou des sociétés de conseil, des acteurs de leur développement.

La montagne, qui manque cruellement de protessionnels pour encadrer et dynamiser ses activités commerciales, devrait pouvoir compter sur ces «aspirants-dirigeants ». Mais ils devront affronter un environnement économique qui n'a jamais été aussi défavorable en montagne depnis vingt ans...

Claude Francillon

micro-informatique ayant expé-

Lieu: Paris. Date: immédiat

Durée: 3 mois mini. Ind.: 1500 F par mois. Profil: bac+2 ou 3. Pré-

cision et méthode. Mission : carto-

graphie, recherche opérationnelle

Lieu : Paris. Date : immédiat.

Durée: 6 mois. Ind.: à définir. Pro-

fil : bac. Mission : commercial, ven-

Communication

sur informatique, saisie. 17870.

que grand public, 17855.

rience IBML 17856.

### STAGES

Le service JOBSTAGE du CDTE est désormais accessible en tapant directement : 3615 LEMONDE.

« Le Monde Initiatives » publie chaque semaine des offres de stages en entreprises pour les étudiants. Les personnes intéressées doivent contacter directement le CDTE, associa-tion responsable de ce service, lancé en collaboration avec la MNEF, en téléphonant au 47-35-43-43 ou en s'inscrivant sur Minitel 36-15 JOB-STAGE. Les frais annuels d'inscription sont de 149 F.

Les entreprises désireuses de passer des offres sont prièes de consulter directement cette association au (1) 45-46-16-20.

Lieu: Paris. Date: permanent. Durée: 2 mois avec embauche pos-sible. Ind.: 1 500 F. Profil: bac+2. progiciels de gestion. SAARI, 11691.

### Marketing

Lieu: Paris. Date: immédiat. Durée : immédiat. Ind. : seion profil. Profil: bac+1 commercial et/ou ressources humaines. Mission : mar-keting direct et téléphonique auprès des entreprises. 14951.

Lieu: Neuilly-sur-Seine. Date: immédiat. Durée : 4 mois, embauche possible. Ind. : SMIC premier mois, puis évolution. Profil : bac marketing Action co si possible. Mission: démonstration

dans l'entreprise sur copieurs couleur dernière génération. Etude dans l'entreprise préalable à l'exploitation de nouveaux matériels de reprographie. 14942.

Lieu: Paris, Date: immédiat. Durée: 6 mois, Ind.: 6000 F. Profil: bac+4. Mission: analyse plu-riannuelle de résultats de chiffres d'affaires produits/marché/clients.

Lieu: Paris. Date: immédiat. Durée: 3 mois. Ind.: 1 500 F+%. nir. Profil: bac+2 marketing vente. Mission: développement du service par actions de marketing auprès de sociétés. 14945.

Lieu : Paris. Date : immédiat. Durée: 2 mois mini. Ind.: commission 20 % sur contrat enu + prime. Profil : bac+2 on 3. Mission : commercial très qualifié de service, management d'opérations. 14939.

Lieu: Cambs (Angleterre). Date: 15 mars. Durée: 4 à 6 mois. Ind.: 5 000 livres/an+prorata. Profil: bac+2, connaissances anglais et italien, excellent français. Mission: s'occuper de tâches administratives pour assurer la bonne marche du service ainsi que les activités de mark relatives aux marchés italien et français. 14947.

Lieu: Pantin. Date: immédiat. Durée: 6 mois et +. Ind.: SMIC. Profil: bac+2. Mission: assistant de gestion pour le lancement d'une nouvelle division dans la société.

Commerce Lieu: Trappes. Date: immédiat. Durée: 5 seruaines avec embauche

fil: bac+1 véhicule souhaité. Mission : acquerir formation de com-mercial. 15698.

Lieu : Europe de l'Est. Date : indéterminée. Durée : 2 mois mini. Ind.: commission. Profil: bac+1 ou + vente, négociation, communi-cation. Mission : coordination d'une mission de recherche de partenaires étrangers pour une firme française cliente. 16800.

Lieu: Bretigny-sur-Orge. Date: juin. Durée : 2 mois. Ind. : 2000 F bac + 2. Véhicule indispensable. expérience du phoning ou vente. Mission : mener une action de marketing direct conception lancement, snivi. 16795.

Lieu: Sèvres. Date: immédiat.

Durée: 5 mois ou +. Ind.: 5000 F. Profil: bac + 2 BTS action co, connaissance McIntosh. Mission: suivi et prospection commerciale de grands comptes clients. 16788.

Lieu : Villiers-Saint-Frédéric. Date: immédiat. Durée: 6 mois et +, avec embauche possible. Ind.: à définir. Profil: bac. Mission: chef de rayon bazar, crèmerie, textile.

### Informatique

Lieu : Paris. Date : immédiat. Durée: 2 mois, embauche possible. Ind.: 3 000 F+prime. Profil: bac + 5. Mission : développement d'application couseil en réalisation. 17881.

Lieu: Paris. Date: immédiat. Durée: 6 mois. Ind.; à définir. Pro-fil: bac+2, DUT électronique. Mis-sion: technicien de maintenance en

Paris 75116 15, av. de la Gde Armée 40.67.99.00

Lyon 69009 24, av. Joannés-Massel 78.64.15.31

Marselle 13006 26-28, cours P. Paget 91.55.05.48

Ecole Supérieure

des Dirigeants d'Entreprises

3 années d'études générales + 1 année de spécialisation :

Creation d'Entreprises, Marketing, Finances, Gestion des Ressources Humaines, Communication, Affaires Interna-

tionales, Management Industriel, Préparation d'un MBA

Admission 11º année: Bac + concours. 2º année: BTS, DUT,

12 mois de stages répartis sur le cycle d'études.

DEUG, 2º année de prépa + concours.

Lieu: Paris. Date: immédiat. Durée: 6 mois. Ind.: 35 F/heure. Profil: bac + 2 éco, gestion, droit et langues. Mission; accueil, orientation et information du public d'affaires vers organismes adaptés. 18822.

### Electronique

Lieu: Courbevoie, Date: immédiat. Durée : 6 mois, avec embauche possible. Ind. : à désinir+intéressement. Profil: bac + 2 BTS électrotechnique. Mission : technico-commercial sédentaire.

Lieu: Nanterre. Date: immédiat. Durée: 4 à 6 mois. Ind.: 8000 F brut. Profil : bac + 5. Missiou : électronique de puissance, mise au point alimentation, découpage. 20661.

Lieu: Issy-les-Moulineaux. Date: immédiat. Durée: 2 mois mini. Ind.: 2500 F. Profii: bac+ 1 ou 2. Mission: montage et tests de micro-ordinateurs, 20663.

### Secrétariat

Lieu : Paris. Date : immédiat. Durée: 2 mois. Ind.: 3 000 à 3 500 F. Profil: bac+1/2, BTS, secrétariat, anglais, dactylo. Mission : assurer le secrétariat du chef de produit du marketing santé animaie international. 24786.

Lieu: Bourg-la-Reine. Date: immédiat. Durée : 3 mois, embauche possible. Ind.: A définir. Profil: bac + 2, BTS ou équivalent. allemand obligatoire, anglais, Mission : secrétariat trilingue, travail en petite équipe très variée. 24785. Lien: Courbevoie. Date: immédiat. Durée : indéterminée,

embauche possible. Ind. : à définir. Profil: bac +2 BTS secretariat. Mission : secrétaire de direction, 24779. Lieu: Courbevoie, Date: immédiat. Durée : 6 mois, embauche possible, Ind.: 6800 F brut. Profil:

bac TTX. Mission: correspondant commercial sédentaire, contacts téléphoniques avec clientèle, traite-ment des commandes. 24782.

### Technologie

Lieu: Boulogne, Date: immédiat. Durée: 5 mois. Ind.: 3.000 F. Profil: bac + 1, BEP électronique ou niveau et connaissance en électricité et alarmes souhaitées. Mission : travail en atelier et sur site. 22544.

Et de nombreux autres stages sur le 3615 LEMONDE on sur le 3615 JOBSTAGE. Pour tous renseignements, contacte le CDTE an 47-35-43-43.

rières, on pourrait la croire en passe d'être réalie, ou en irrésistible essor. Il n'en est pratiquement rien si, piutôt que de prendre comme à

Ces «impats», combien sont-ils à travailler en France ? Difficile de le dire avec précision. Entre 5 278 et 26 000, toutes nationalités confo

migrations internationales (OMI), ou à celui du e, datant de 1989, ne tient compte que des urs «permanents», cadres ou techni ons ilbérales (1 726) ou exercent une activité

ble des 703 000 salariés d'origine étrangère, tous immigrés, dont 3,7 % sont des cadres

Trep large, la foureliette lalace place à une rande variété de situations. Des cadres étrangersps d'un stage ou d'une mission. Ils peuvent il vivre en France plusieurs années, avant de d'autres pays, su sein du même en d'autres sociétés. Roste enfin le petit batalilor

rie qu'il faut certainement ranger les 5 278 cadres petites escouades : 754 Américains, 710 Britanniques, 398 Japonais, 356 Belges, 341 Allemands.

## Le syndrome colonial

E soir, Yoko et Paki pendent la crémail-lère dans leur nouvel appartement parisien. Ils ont vendu deux studios à Tokyo pour le financer et c'est pour eux le symbole de leur implantation définitive en France. Le buffet est japonais et Yoko l'a préparé avec l'aide de sa fille de quinze ans, car elle veut lui transmettre les recettes iaponaises. « C'est important qu'elle ne se coupe pas d'avec nos coutumes. >

Paki, cadre supérieur, a été envoyé en France par Sony il y a quinze ans, avec sa femme et ses deux enfants. Ils ont habité la Défense. Yoko a appris le français et pris des cours de civilisation à la Sorbonne. Ce n'était pas facile. A force d'acharnement, elle est devenue guide pour touristes japonais.

Paki, lui, ne s'est pas très bien entendu avec les collègues de son entreprise. Il a démissionné au bout de quelques années et a décidé de se mettre à son compte. Il a créé une petite entreprise de roulements à billes, au demeurant fort prospère. Il sourit : «Les Japonais travaillent beaucoup. Je travaille du matin jusqu'à minuit ou 1 heure. C'est un gros avantage sur les Français, qui sont moins sérieux. >

Yoko est devenue interprète, et elle a créé, en collaboration avec son mari, une société de location de limousines, avec chauffeur-guide, pour cadres japonais en déplacement professionnel à Paris. Ils n'ont plus du tout l'intention de rentrer au Japon. «Là-bas, tout est balisé d'avance, il n'y a pas de place pour la fantaisie, , fait, il est Sarrois et s'appelle pour l'initiative. Nous ne pourrions plus nous y faire. Les Français sont plus ouverts, plus libres. > Ils passent leurs vacances au Japon tous les deux ans pour voir la famille, mais ils sont toujours heureux de rentrer à Paris.

VRAIE PLAISANTERIE. Dick et Melanie, eux, sont Américains. Il est né à Philadelphie, elle dans le Wisconsin. Ils habitent Rambouillet, II est arrivé un 1º avril en France Voilà vingt-cinq ans. Avec un

accent charmant, il se souvient : « C'était une vraie plaisanterie, nous ne sommes jamais repartis ». Il dirigeait une banque américaine à

Quand son entreprise, au bout des quelques années réglementaires, lui a proposé de retourner dans la mère patrie, Dick a eu, dit-il, une vision horrible : « Echanger le vieux bistrot de l'avenue Niel pour les coffee shops le long des autoroutes et abandonner pour toujours les marchés couverts. > Il a hésité, négocié, et en a repris pour cing ans. « Mais mon boss américain m'a dit : « Je vois, tu es intoxiqué, avec la France ce genre d'accident arrive de temps en temps. >

Melanie tient une rubrique dans un magazine spécialisé d'art floral. Les enfants ont grandi. Une question s'est posée : étudier en France ou aux Etats-Unis? «C'était cela qui allait être déterminant pour la suite de notre existence. Notre fils est retourné étudier outre-Atlantique, mais mon patron est mort et ie n'avais plus de liens affectifs avec mon entreprise.>

∢Depuis quinze ans que i'étais ici, raconte Dick en tement oublié à Washington. Je me suis fait tout petit, j'ai pris ma retraite le plus vite possible et je vis modestement ». Son fils est médecin à Philadelphie, sa fille a épousé un Français. Dick soupire : «Le jour des élections, je vais au Harry's Bar pour voir, comme ça, comme tous mes compatriotes. Mais nous n'avons plus grandchose en commun ».

Gilbert ne met pas en avant ses origines allemandes. En Gunther. If y a vingt ans, une entreprise de travaux publics l'a envoyé dans le Midi. il est tombé amoureux du Lubéron et d'une ravissante institutrice brune et douce, digne d'un roman de Pagnol. Il a monté une petite entreprise de bâtiment. Allemand? Français? Il se dit Européen « comme Goethe ». Il est retourné en Allemagne une fois seulement, pour voir tomber le mur de Berlin.

# L'effet d'un séjour en France n'est pas toujours décisif

Travailler dans l'Hexagone n'est ni la meilleure ni la pire des cartes

narcissisme des Fran-çais, il faut bien l'admettre : travailler quelques années en France, pour un cadre étranger, ce n'est ui meilleur ni pire que d'aller en Grande-Bretagne, en RFA ou en Italie. L'important pour son curriculum vitae, c'est la mobilité. Gustave Laugery, PDG d'Eurosearch Consultants, et Alain Tanugi, président de Transearch International, sont formels : le cadre d'avenir, c'est l'homme « polyculturel », l'euromanager.

Il n'insement que confirme.

Un jugement que confirme Roberto Orrantia, un cadre espa-gnol en poste à Paris, au siège européen d'une société améri-caine du secteur chimique, après earne du secteur chimique, apres avoir travaillé en Espagne et aux Etats-Unis. « Mon entreprise est en pleine expansion; elle achète des usines partout. Moi, à chaque fois que je bouge, j'ai une promo-tion."

En matière de déroulement de carrière, rien n'est vraiment simcarrière, rien n'est vraiment sim-ple. Deux expériences, en appa-rence identiques, peuvent se concrétiser différemment au retour dans le pays d'origine. Ainsi, This Clément est Nécrlan-dais. Entré dans un cabinet spé-cialisé dans la fiscalité internatio-nale, le cabinet Moret, membre du groupe Ernst and Young, il est détaché un an plus tard à Paris. « Dans cette opération, j'ai obtenu detacne un an plus tard a Paris.

« Dans cette opération, j'ai obtenu
un peu plus de responsabilités et
une augmentation salariale raisonnable. » Son projet est de
retourner aux Pays-Bas chez
Moret, dans deux ou trois ans,
pour y devenir associé. « Evidemment, convient-il, on ne sait
jamais ce qui peut se passer, mais,
a priori, mon séjour à Paris
devrait me permettre de gagner un
ou deux ans. L'important, c'est de
garder contact avec son cabinet
d'origine. »

ENRICHISSEMENT PROFESSION-ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL. Daria Langosco est rentrée en Italie en 1988, après voir passé dix ans à Paris chez Ernst and Young également. Son bilan est plutôt mitigé: « J'ai bénéficié d'un enrichissement professionnel, certes, mais guère plus. » Depnis son retour, en effet, elle est devenue l'interioculeur privilégié des Français au sein de son cabinet. Mais sa carrière piétine. « A Paris, j'étais senior manager; à Milan, je le suis toujours. J'espère devenir associée. Mais les associations ont été bloquées pendant quelque temps en Italie. Maintenant, j'attends mon tour... »

Le conjoint de Daria Langosco,

Le conjoint de Daria Langosco. Duccio Alberti, a, quant a lui, suivi une trajectoire plus favora-ble. Son premier poste d'ingé-nieur, il l'a décroché en France, où «les salaires des ingénieurs



débutants sont plus intéressants qu'en Italie». Après cinq ans chez Du Pont de Nemours à Paris, au service commercial, il prend du galon chez General Electric. Au bout de dix-huit mois, la firme cherche un Français ou « assimilé fernant a pour son cité socié. français » pour son siège social européen aux Pays-Bas.

Duccio Alberti restera un peu plus de trois ans aux Pays-Bas, où il sera directement rattaché à la direction générale. Lorsque se pose la question du retour au pays, le groupe Pirelli lui propose pays, le groupe Pireili lui propose un poste de directeur commercial. Ses séjours en France et aux Pays-Bas ont-ils été un accélérateur de carrière? « Si l'on considère que les collègues de même niveau que moi chez Pireili avaient, en moyenne, cinq à sept années de plus que moi, analyset-il, on peut penser que oui. » En février, Duccio Alberti a pris un nouveau virage. Fort de son expénouveau virage. Fort de son expé-

rience professionnelle et de sa carrière européenne, il est entré comme « executive search » (chas-seur de têtes) chez Egon Zendher.

Qu'en est-il pour les Améri-cains? Claudia Dobkin, responsa-ble communications marketing au sein de la cellule internationale sein de la cellule internationale de Bull, est pleine d'espoir : « Je pense que, lorsque j'aurai cina le domaine de la communication dans un pays étranger, au sein d'une équipe internationale, je pourrais briguer au retour un poste de responsable de la communication. Il faudra sans doute que je me batte, mais je pense que c'est possible. » En fait, résume Kevin Donavan, cadre dans la Kevin Donavan, cadre dans la filiale française d'une société informatique américaine, «faire un séjour en France, c'est un atout, mais ce n'est pas un facteur décisif».

Il faut parfois se méfier des évi-

dences. Alain Joly en sait quelque chose. Béninois, il a tenté un retour an pays, après avoir exercé dans l'informatique en France. « Au Benin, j'étais théoriquement numéro deux dans un office semi-public. En fait, je n'avais aucun pouvoir de décision; on me faisait faire un travail de comptable. En Afrique, c'est le numéro un qui a tout le pouvoir, que ce soit le chef d'entreprise ou l'homme politique. » Dégoûté, Alain Joly regagne la France. Il travaille aujourd'hui au service formation d'une grande société informatique. « Si je retourne un jour en Afrique, je n'irai plus travailler dans l'informatique; ce n'est pas là qu'on peut faire carrière. Làbas, l'avenir est aux gestion-

# Quand la «tribu du monde » se met sur la même longueur d'onde

L'essentiel dans une entreprise est de bien communiquer, indépendamment du comment et des ... nationalités

'HISTOIRE est savoureuse. A l'issue d'une réunion d'un comité de direction, on a demandé aux participants franco-aliemands si des décisions venaient d'être prises: tous les Français présents ont répondu « oui », tous les Alle-mands ont répondu « non ». A aucun moment, le directeur fran-çais n'avait, en effet, jugé bon de récapituler ce qu'il avait décidé! Les Français l'avaient compris à demi-moi, pas les Allemands... C'est dire si, dans certaines circonstances, la communication entre nationalités différentes peut se révéler délicate au sein d'un même groupe.

Fonder une culture commune permettant aux salariés d'une même société d'échanger, en passant outre les barrières de langues et de traditions nationales, n'est

toutefois pas une mince affaire. Car il ne s'agit pas, selon Domini-que Hoestlandt, directeur du développement social de Lafarge-Coppée, de « se faire plaisir » en mettant en relations internationales des salariés qui ne travaille-ront jamais que localement. « Nos besoins en cadres internationaux sont limités, car la vente de produits d'assurances reste encore exclusivement nationale », recon-naît Yves Mansion, directeur général des AGF, une société qui réalise pourtant le tiers de son chiffre d'affaires à l'étranger.

«Le plus important, estime Dominique Hoestlandt, est de savoir décrypter l'autre, au moment et au niveau où la communication a besoin de passer. »
D'une façon générale, cette com-munication n'a besoin de diffuser trois niveaux de sa gestion : les

rapports fournisseurs-clients internes, qui se contentent d'un bagage linguistique minimal; l'expertise, dont le jargon est, somme toute universel; et le niveau de la stratégie, qui exige, en revanche, une parfaite compréhension entre les cadres dirigeants. Dans un marché mondial où chacun ne peut détenir qu'une parcelle de la réalité, il devient impératif, selon Dominique Hoestlandt, de créer « cette complicité naturelle, cette histoire commune » sur la base de laquelle ces cadres internationaux pourront communiquer.

INTENSE COMPÉTITION. C'est pourquoi Lafarge-Coppée a inau-guré, l'an dernier, un nouveau stage, le Programme international de leadership (PIL), qui s'adresse aux cadres installés aux quelque deux cent cinquante postes-cles du groupe disséminés dans le monde. Une vingtaine d'entre d'entre n'intégrent plus seulement un bou-

eux (Français, Américains et Canadiens) ont participé à cette première édition organisée sur deux sessions de huit jours. Seize jours durant, ces cadres, confinés et soumis à un rythme épuisant, ont bien dû se découvrir les uns les autres, à force de jouer, de s'interroger sur eux-mêmes et sur

Une expérience qui n'est pas sans rappeler celle vécue par les ingénieurs de Schlumberger dans ingenieurs de Schumberger dans l'une des six écoles de la société. De redoutables creusets au sein desquels ces jeunes diplômés des meilleures écoles de leurs pays respectifs, âgés pour la plupart de moins de vingt-cinq ans, sont « fondos » ensemble durant quatorze semaines d'intense compéti-tion (*le Monde* du 29 juin 1990). Quand ils ont décroché leur pas-

lot, mais un mode de vie», explique Adil Toubia, lui-même ingé-nicur soudanais. Au point que les membres de cette « tribu du monde» se définissent davantage par rapport aux postes qu'ils ont successivement occupés, qu'en fonction de leur nationalité.

Ce même creuset pour tous se Ce même creuset pour tous se justifie dans un groupe qui, sur la scène mondiale, a choisi de se décentraliser à l'extrême : chaque ingénieur est, sur le terrain, seul responsable des mesures qu'il effectue, pour le compte de ses clients, dans les puits de forage de pétrole. Une responsabilité écrasante quand on sait que l'arrêt d'un puits coûte 500 000 F par iour au client et que la durée des jour au client et que la durée des opérations d'enregistrement dure

Si le « Schlumberger spirit » ou les « principes d'action » chers à Lafarge-Coppée, fondés tous deux

The Control of the Co

sur un brassage des cultures amé-l'avenir. « Notre culture occidentale ne tiendra plus en 2050, si nous n'intégrons pas les traditions orientales, du Moyen et de l'Extrême-Orient », redoute-t-on aujourd'hui chez Schlumberger. Les Japonais salariés du groupe sont aujourd'hui rejetés, iors de leur retour au pays, par un entourage qui ne les juge plus assez « tatami ». Les Saoudiens connaissent des difficultés similaires. Mais ce défi sera très difficile à relever, d'autant que, lâche Dominique Hoestlandt dans une boutade, « les Japonais demeurent incompréhensibles même lorsqu'ils parlent anglais... »

Valérie Devillechabrolle

DES «IMPAT

Une gestion

Les maisons mères

# DES «IMPATRIÉS»

muitinationales, françaises ou fillales étrangères implantées en France. Par exemple, ils sont surreprésentés dans le secteur de l'énergie, où ils sont farement ouvriers. Hormis les Italiens, les Espagnois et les Portugais, les ressortissants des pays de la CEE, de l'Amérique du Nord ou de l'Extrême-Orient sont presque exclusivement des cadres.

BATAILLON

A description of the Secretary Management of the Secretary Secretary Management of the Secretary Secretary Management of the Secretary S

the particulary said to the

W RESCHART THE ELLIPSIA

\*\*\*\*\* CES - SE COST SERVED

hard and forest on the control of

France

lis viennent en France comme ils iraient ailleurs, réalisant un passage obligé dans un parcou international, où, « managers » à haut potentiel, interchangeables, ils ne font que poursuivre leur trajectoire. A moins qu'ils ne soient saisis par le syndrome colonial » et incapables de quitter us pays qu'ils ont appris à almer, ils n'auront fait qu'une expérience de plus. Rares en effet sont les sociétés qui, pour l'essentiel situées dans l'açtivité de consultant, demandent à leurs «impatriés» de devenir français en France, londoniens en Grando-Bretagne, et ainsi de suite.

Dès iors, plusieurs techniques se font jour, qui correspondent à la nature de la société qui emplois de tels - mutants -. On s'en servira, comme dans les sociétés de services informatiques, pour préparer le cadre étranger, appelé temporairement à travailler en France, à appliquer le savoir-faire du groupe dans la fillale du pays dont il

vend le même produit et que l'on occupe sur le marché une position dominante, on voudra devenir multi-ethnique, parce que la « nationalité d'entreprise - ou la «culture d'entreprise» est censée sublimer l'appartenance nationale. Ailleurs, on mettra l'accent sur les besoins de formation ou sur le désir de mêler les équipes.

Mais li apparaît aussi que certains métiers, et nombre de groupes, ne ressentent pas la néces-sité de s'internationaliser à outrance, ou qu'ils en sont revenus. Même vendus dans le monde entier, des produits delvent s'adapter aux contingences

locales. Dans une grosse filiale étrangère, ou dans un groupe que l'on vient d'acquérir, il vant parfois mieux laisser des «autochtones» diriger les affaires, quitte à expédier une petite équipe fidèle pour les contrôler. Ce que font maintenant des sociétés françaises. Et ce qui expliquerait égale ment que, au-delà des effets de mode. l'«impatriation», plus encore que l'«expatriation», na touche œ'une minorité. Une élite, utilisée dans des buts bien précis.

Algin Lebagbe

# Une gestion sociale qui s'élabore Sacrifices et mirages

La Compagnie générale d'informatique et Price-Waterhouse France sont devenus des spécialistes

'ai mis six semaines pour trouver un appartement à ma seule réelle difficulté d'adaptation en France. Pour le reste, ma motivation essentielle a été de decouvrir l'Europe. » Ainsi s'exprime, en bon français, Hemanshu Lakhani, A vingt-trois ans, ce jeune Américain diplômé en ingénierie spatiale du MIT (Massachusetts Institute of Technology) de Boston, formé au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, est venu rejoindre les 3 000 personnes de la Compa-gnie générale d'informatique (CGI), l'une des plus anciennes sociétés de services françaises couvrant les métiers du conseil et de l'ingénierie

« Le but de ce type de recrutement à l'international est de former les cadres étrangers à nos méthodes et techniques », commente Jean-Luc Figeat, directeur d'études de la compagnie, en charge du recrutement, de la formation et du suivi des carrières du groupe. Un groupe qui a la volonté de réaliser en 1992 plus de 50 % de son chiffre d'affaires à l'international. Une croissance externe qui, en bonne logique, conduit la société à rechercher des compétences hors des fron-

« Notre stratégie est de faire évoluer nos jeunes diplômés étran-gers au sein de la CGI afin de créer une véritable homogénéité du tissu humain. Cette politique a été amorcée il y a deux ans, au départ avec des ressortissants espanols, américains et britanni-ques. Nous allons poursuivre avec l'Italie. Il est clair que le but recherché est qu'ils pilotent l'une de nos filiales une fois retournés dans leur pays d'origine. Toujours selon la CGI, ce bras-

sage des compétences, dans une société de services qui a une « réelle » vocation internationale, a un effet très positif sur l'esprit d'ouverture des cadres français, de même que sur le turnover. Celui-ci ne dépasserait pas les 8 %, phénomène rare dans les sociétés de services informatiques. Même si le logement reste l'une des questions les plus difficiles à résoudre : « il est ahurissant pour un Américain de se voir demander un bail, s'exclame le directeur de la CGL Une agence immobilière a même refusé que la société se porte caution. Elle a exigé que je le fasse en mon nom

CHARTE ÉLITISTE. Chez Price-Waterhouse, cabinet international de consultants, présent dans cent

mance » à propos des pro-grammes d'échanges. « Il s'agit bien d'une volonté mondiale de la firme de les organiser», dit Jean-Emmanuel Combes, directeur des ressources humaines.

Ces programmes sont l'objet d'une charte, une manière de rituel très élaboré, élitiste, comme on le reconnaît, laquelle concerne les seniors (deux à trois ans d'expérience), les managers (cinq ans d'expérience) et les associés (par-tenaires). Ces derniers étant les hight fliers (haut potential ou personnel de « haute volée ») de la firme à qui sont confiés le plus souvent les programmes de déve-loppement de clientèle.

« Nous avons de véritables spécialistes des échanges. A la limite, cela devient un métier», explique Jean-Emmanuel Combes qui, dans ses attributions, s'est fait une spécialité sur l'art et la manière d'assurer l'insertion des étrangers en France. Son expérience lui a permis d'élaborer un certain nombre de règles. Ainsi, le cadre étranger et sa famille doivent être au préalable dûment avertis des conditions de vie comme de travail en France. « Pas question d'enjoliver le tableau. Ce serait une erreur grave. L'information doit être

objective. » Le niveau de vie d'origine, qui

peut dépasser de trois à quatre fois le niveau de salaire français, pour un manager américain par exemple, se doit d'être garanti. C'est un spécialiste de l'expatriation qui est chargé de ces explications. Il se sera également assuré du niveau linguistique correct du futur expatrié. L'accueil en France est réalisé par un host manager. Il a pour charge d'éviter le « différentiel de sociabilité », en clair, de veiller à la bonne insertion du cadre - la France est volontiers considérée comme « fermée » par les Anglo-Saxons –, de même à ce qu'il ne souffre pas de « frustration technique » que favorise la tendance à conceptua-

Enfin, Price-Waterhouse veillera particulièrement à ce que les liens ne soient pas coupés entre l'expatrié et son pays d'origine, afin d'assurer, notamment, les conditions de son retour. Une attention toute particulière sera également accordée au conjoint. Last but not least, « Comment faire accepter ces avantages apparents aux cadres français », se préoccupe Jean-Emmanuel Combes. Une question qui fait anssi partie du programme.

liser des Français.

Jean Menanteau

L'un vient du Brésil, l'autre de Norvège et le troisième de Grande-Bretagne. Expériences et regards croisés

LS resteront deux ou trois marche pas». En réalité, Gareth aventures. Quelle destina-tion? Ils l'ignorent encore et cela ne les préoccupe guère. Car aujourd'hui, leur pari est de bien s'intégrer à la France. Apprendre notre langue aura été la première épreuve, la plus difficile. Dans les réunions où, spécialité, semble-t-il, bien de chez nous, tout le monde s'arrache la parole, il leur a fallu s'imposer, convaincre vite et bien. Ils out joué le jeu, sans demander de faveur.

«Si on fait attention à mes difficultės d'expression, j'apprends plus lentement, constate Inge-Leiv Rylandsholm, le Norvégien. Et cela risque de me mestre à l'écart ». Dans son pays, il était adjoint au responsable financier de la filiale d'un groupe petrolier français. A Paris, il occupe le même poste mais au siège du groupe, et à la direction Afrique. Passage obligé avant d'aller dans d'autres filiales, « pour bien connaître les responsables et la culture de l'entreprise ». Pour perfectionner son français, il suit des cours et regarde la télévision, surtont le week-end. « Mais je me demande si la télé est un bon exercice. J'ai constaté que le hundi, je parle moins bien le fran-çais que le vendredi...»

INDISCIPLINÉS. Autre langue, autres mœurs aussi. Gareth Benon, le Britannique, était, à Londres, responsable Recherche et Développement, pour l'Europe, d'une filiale d'un groupe chimique international. Aujourd'hui, il est directeur du marketing de la filiale française. Avec humour, il observe qu'en plus d'être indisciplinés en réunion, les Français sont peu ponctueis. « Chez nous, quand une réunion est fixée à 9 heures, elle commence à 9 heures pile, avec un ordre du jour précis et à 9 h 45, c'est terminé. Îci, on dit: on va commencer vers 9 h 30...»

Gareth s'est adapté. « Quand on vient en France, il faut se dire : je suis Français. Sinon, cela ne

ans en France avant de l'avoue, un peu par boutade, il ne repartir vers de nouvelles aventures. Quelle destination de l'avoue, un peu par boutade, il ne repartir vers de nouvelles aventures. Quelle destination de l'avoue, un peu par boutade, il ne repartir vers de nouvelles aventures. Quelle destination de l'avoue, un peu par boutade, il ne repartir vers de nouvelles aventures. grand pays, l'Europe. » Il a saisi l'opportunité d'un poste en France pour vivre, plus au cœur de l'Europe, les grands bouleversements qui se dessinent dans l'industrie pharmaceutique à l'horizon de 1993. Pour Gareth, comme pour Inge-Leiv, l'expatriation a impliqué des sacrifices : chacun a laissé au pays son épouse qui ne pouvait quitter son emploi et deux enfants devant poursuivre leur scolarité.

La situation est-elle plus simple pour Divinangelo De Iuliis, le Brésilien, qui est venu en France avec son épouse? Pas sûr. Pour suivre son mari, Paola a abandonné son poste de chef de produits dans la filiale brésilienne d'une grande entreprise française. Son employeur hui avait laissé espérer une possibilité au siège parisien. Un mirage. Un an et demi après son arrivée, elle cherche toujours un empioi. Pour occuper ses journées, elle suit des cours d'escrime et sa participation au championnat du monde en juin lui permet de tenir. Mais après? Aucun regret cependant. Tous deux avaient envie « de changer de style de vie ».

A Sao Paulo, son mari, brésilien d'origine italienne, était directeur commercial de la filiale d'un grand groupe chimique français. A Paris, le voilà chef de produits pour l'Europe. « Une promotion ». Son expérience lui ouvrira ensuite d'intéressants débouchés à l'étranger ou bien au Brésil, « Tout dépendre des des conditions financières. Avec ce que je gagnais au Brésil, on vivait mieux qu'en France. Par contre, les méthodes de travail sont presque les mêmes car il y a beaucoup de sociétes etrangères là-bas. » Une différence de taille cependant. «Les Parisien's sont trop stresses. Ils ont peu de temps à consacrer à leurs interlocuteurs ou du moins ils le croient. Ils ne regardent même pas les yeux des autres.»

Francine Aizicovici

# Les maisons mères couvent leurs hauts potentiels

Pour les entreprises françaises, le passage au siège d'un cadre dirigeant étranger peut être un atout

I les entreprises francaises se montrent generalement loquaces sur leur politique à l'égard des cadres expatriés, elles évoquent beaucoup plus rarement la situation des cadres étrangers qu'elles font venir. La raison unanimement évoquée est qu'il s'agit du « même phénomène ». « Pour nos cadres étrangers, affirme-t-on, venir en France est une forme d'expatriation semblable à toutes les autres. »

Ainsi donc venir travailler quelque temps si près du pouvoir n'aurait pas plus d'incidence sur la carrière qu'émigrer au fin fond de l'Afrique. Il est permis d'en douter. Même si elles se veulent internationales, les grandes entreprises françaises oublient rarement leurs origines. C'est même là leur principal point commun, tant la politique des groupes hexagonaux dépend de leurs secteurs d'activité et de leur

-

Ce n'est évidemment pas un hasard si, dans nombre d'entreprises, les cadres étrangers dits à haut potentiel ont tout intérêt à accepter de passer quelques années à Paris et à parler à peu près couramment le français... Ce qui est loin d'être évident. Ainsi, chez CAP-Gémini-SO-GETI (trois salariés en 1967. vingt mille aujourd'hui dont les deux tiers à l'étranger), sur les dix cadres bénéficiant d'un programme spécifique de développement international, six (deux Hollandais, deux Britanniques et deux Suédois) vont passer deux ou trois ans en France.

S'IMPRÉGNER DE LA CULTURE. Phénomène identique chez Paribas, où l'on reconnaît que l'« impatriation » permet de mettre les hauts potentiels en de la finance, la notion d'expatriation n'a plus de sens à l'intérieur des frontières de l'Europe. C'est donc surtout pour s'imprégner de la culture de la banque et apprendre aux cadres à se connaître qu'une trentaine d'étrangers sont actuellement à

Mais pour cela mieux vaut être en expansion. Si une centaine de détachés travaillent en France pour Bull, les responsables reconnaissent que le coût est élevé, et qu'en période de réduction d'effectifs il n'est pas facile de leur trouver un poste ni de les faire accepter par le secteur d'accueil. Comme beaucoup d'entreprises, Bull développe surtout les échanges internationaux moins longs et moins coûteux, et recrute directement en France des cadres d'origine étrangère (plus de 10 % des embauches l'an

L'Air liquide, qui avone avoir longtemps péché par ethnocentrisme, adopte aujourd'hui une politique inverse. Les filiales sont la plupart du temps dirigées par des managers locaux, mais cenx-ci doivent presque obligatoirement faire leurs preuves au siège pour « acquerir la nationalité Air liquide », selon la formule maison. Outre ses dirigeants, une cinquantaine de cadres étrangers. travaillent actuellement en France, où ils ont été appelés pour leurs compétences spécifi-

Certains groupes français commencent en effet à faire preuve de modestie et à admettre que les cadres étrangers penvent leur apporter un savoir-faire qu'ils n'ont pas. Cette nouvelle facon d'envisager les relations entre la société mère et ses filiales,

montre que l'impatriation n'est pas seulement le reflet de l'expatriation. Ainsi, bien que Saint-Gobain ne compte que cent quatre-vingts expatriés, 25 % d'entre eux se trouvent en France à des postes politiques ou techniques.

De même, depuis cinq ans seulement, - Rhône-Poulenc

situation. Mais, dans le monde termes ô combien éloquents, compte parmi ses effectifs des expatriés non-Français. Actuellement, une cinquantaine d'Américains et une trentaine de Brésiliens travaillent en France. Mais si les premiers effectuent des recherches ou gérent certains produits stratégiques, les seconds ne sont là que pour se former.

# La fiscalité fait de l'ombre

A France passe avec succès deux examens sur trois quand il s'agit de tester l'accueil fiscal et social qu'elle réserve aux cadres étrancers. Le tableau noir, incontestablement, touche à la fiscalité. Après six mois d'activité dans l'Hexa-gone - 183 jours précisément l'«inpat» devient résident fiscal français et gagne alors le peloton de tête des salariés les plus imposés au sein de la CEE, avec ceux de l'ex-RFA et de l'Italie, dès lors que ses revenus dépassent la barre des

400 000 francs nets annuels. Pour bénéficier d'une vision générale de la question fiscale, les experts préfèrent raisonner en terme de prélèvement obligatoire qui regroupe à la fois i'IRPP et les cotisations sociales. A 400 000 francs nets annuels, un cadre allemand, britannique ou italien trouvers un bénéfice appréciable à travailler en France puis-qu'il subira, selon les statistiques des spécialistes fiscaux du CNPF, un taux de prélèvement obligatoire de 30 %, con-tre 32 % en Allemagne, 34,5 % en Grande-Bretagne et

En revanche, la France se montre moins accueillante lorsque les revenus augmentent. Un cadre supérieur étranger en exercice en France qui gagne 800 000 francs nets en ver-sera presque la moitié au fisc (45 %) alors qu'il n'aurait cotisé qu'à hauteur de 37,5 % s'il était installé à Londres.

Les plus malins pourront bénéficier d'un régime fiscal nettement plus favorable s'ils travaillent en France dans un « quartier général », terme légal officiel pour désigner les centres logistiques des sociétés internationales qui ne peuvent fournir que des prestations de services. Une carotte qui permet à certains pays communautaires, dont la France et la Belgique, d'attirer sur leur terri-toire les sièges sociaux d'en-treprises. Mais la règle commune n'est pas là.

SITUATION IDÉALE. Les cadres étrangers n'ont pas à recourir à de telles astuces pour s'assu-rer une retraite dorée après une vie active française. «La situation est idéale », confirme sans hésitation Pierre-Guillaume d'Herbais, président du Comité européen de réflexion sur les

retraites et auteur du récent Mémento des retraites dans la CEE, « que l'on parle d'ailleurs du régime général ou des régimes complémentaires».

Les exemples parlent d'eux-mêmes en effet. Un Hoilandais doit cotiser cinquante ans pour réaliser une retraite à taux plein, contre 37,5 ans pour la France. Trente-cinq années suffisent, il est vrai, pour l'Espagne. Si les pays de la CEE se sont mis d'accord pour valider, en matière de retraite, les années passées dans un Etat-membre, certaines contraintes nationales persistent. La France se montre, quoi qu'il en soit, le pays le moins procédurier.

Une bonne réputation, qui suit également l'Hexagone en ce qui concerne les retraites complémentaires. « Les droits sont conservés en valeur, confirme Pierre-Guillaume d'Herbais, et leur portabilité est totale, ce n'est pas le cas partout. > Certaines conditions sont étonnantes. Un salarié allemand doit ainsi faire preuve de quinze ans d'ancienneté au sein d'une même emreprise pour voir valider ses droits à la retraité complémentaire. Il est

aussi « assez compliqué » pour un cadre hollandais de rassembler financièrement ses prestations, compte tenu du nombre de régimes payeurs différents. Rien à voir, donc, semble t-il, avec les services rendus par l'ARRCO ou l'AGIRC, les deux régimes de retraites complémentaires français.

«L'inpat» retraité aura pu bénéficier tout au long de sa carrière de la Sécurité sociale française. La seconde médaille pour l'Hexagone, à en croire le Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM), est la contrepartie offerte à des cotisations élevées par des prestations souvent supérieures à la moyenne européenne. «En Espagne ou en Grande-Bretagne, explique t-on au CSSTM, vous devez vous plier aux règles du Service national de santé. Pas de remboursements si vous allez vous faire soigner ailleurs ». Le système français est aussi envié en raison du versement rapide des prestations à un cadre européen et ce, dès son premier iour de travail.

Marie-Béatrice Baudet

La moitié des écoles primaires guadeloupéennes détruites par le cyclone Hugo sont reconstruites par des chômeurs et des jeunes recrutés très peu formés

POINTE-A-PITRE

de notre envoyée spéciale U de l'extérieur, rien ne distingue ce chan-tier de ceux qui émaillent un peu partout le territoire de la commune de Morne-à-l'Eau, au cœur de la Grande-Terre. Si ce n'est peul-être sa taille, car il s'agit là de rebâtir l'école primaire de Pointe-à-Retz, soufflée lors du passage du terrible cyclone Hugo, le 16 septembre 1989. Les enfants n'ont, bien sûr, pas attendu pour retourner en classe, éparpillés depuis lors dans des salles de fortune. Ils auraient dû inaugurer leur nouvelle école à la rentrée scolaire de septembre, mais le chantier a pris du retard. Et la vingtaine d'ouvriers présents n'en finissent pas de couler du béton, préparer des coffrages, monter des charpentes...

L'existence même de ce chantier et de sept autres semblables répartis sur l'archipel est pourtant un véritable tour de force! Un an auparavant, ces ouvriers, sans qualification, pointaient au chômage. Du monde du bâtiment, ils ne connaissaient rien ou presque, juste ce qu'ils en avaient glané au cours des « coups de main » donnés, au noir, à tel ou tel. Les « chefs de travaux » en réalité des professeurs patentés de l'enseignement professionnel n'auraient jamais pensé, non plus, se frotter ainsi aux affres de la réalité. Quant aux cinq jeunes architectes responsables de ces chantiers, ils ont, pour leur part, suspendu leurs études à l'école d'architecture de Saint-Etienne pour venir en découdre ici avec leur futur lot quotidien.

ďι

àl

Pau

Gé:

dar

Une

u L

à lá

Entr-

Les

Le c

Les

dan.

La c

dan;

Le g Geria

Čause

La c

des

Lexm

ciaire

Aba

ាំង

Mag

A.log

Pad:

Spe

plem.

3.34 0

I.e

a ele t

Lā

Car ces drôles de chantiers sont d'abord des centres de formation « en direct ». En direct sur l'utile. Car, tout en construisant ces écoles – cent dix-sept salles de classe au total, soit la moitié du parc d'écoles primaires détruites, – les deux cent vingt stagiaires présents, « recrutés, selon un enseignant, dans les fonds de panier de l'ANPE », devraient acquérir une qualification reconnue dans le bâtiment. Et ce, en dépit du scepticisme des professeurs des trois organismes de formation continue (AFPA, GRETA, FORE) qui participent à cette expérience et qui regrettent que « les contraintes de la production l'aient quelque peu emporté sur celles de l'éducation ».

MIEUX ET MOINS CHER. Le président de la fédération gnadeloupéenne du bâtiment, René Rulier, ne s'y est, lui, pas trompé en indiquant qu'il souhaitait embaucher ces stagiaires avant même la fin du chantier. Car, sur le plan de la qualité des travaux et du respect des normes anticyclône, les bâtiments construits sont, selon les experts, supérieurs à ce qui se pratique dans la région, et ce pour un coût nettement inférieur: « Les salles de classe fabriquées par les chantiers-écoles nous ont coûté 30 % de moins que celles que nous avions commandées au secteur privé », reconnaît Favrot Davrain, maire de Morneà-l'Eau. D'autant qu'en raison de l'engorgement du secteur privé du bâtiment seulement la moitié des classes prévues ont commencé de voir le jour.

Tous se félicitent donc aujourd'hui du bien-fondé de cette opération «chantiers-écoles» qui a été montée, en quelques mois, par la mission Formation – dévelop-



pement du ministère du travail. Instaliée à Lyon en mars 1989 sous la houlette de l'un des mentors de la formation professionnelle, André Boutin, cette mission a pour vocation de mieux harmoniser la politique de formation continue des demandeurs d'emploi et des salariés avec la situation économique et sociale des DOM-TOM. « Les filières traditionnelles d'enseignement technique, inspirées directement de la situation en métropole ne sont, affirme ainsi Dominique Larifla (PS), président du conseil général,

que des usines à fabriquer des chômeurs, car elles ne correspondent pas à notre réalité. » « Il s'agit avant tout de casser les stages parking ou alibis au travail clandestin », renchérit Roseline Eyraud, déléguée régionale à la formation professionnelle de Guadeloupe.

En montant l'opération «chantiers-écoles », « la mission a voulu, explique André Boutin, profiter de l'onde de choc psychologique favorable aux changements générée par le cyclone Hugo pour monter une opération

de référence. » Une opération-vitrine, en quelque sorte, préfigurant la nouvelle orientation de la
politique de formation, basée sur
une meilleure concertation des
différents acteurs: Etat, élus
locaux, fédérations professionnelles et centres de formation. A
charge pour les trois pilotes du
projet sur place – André Accetta,
professeur d'architecture à SaintEtienne, responsable de l'opération, Marc Rigaut, chargé de mettre sur pied les organes de cette
concertation, tous deux envoyés
de métropole, et Harry Questel,
professeur du bâtiment détaché
pour assurer la coordination
pédagogique de l'ensemble –
d'apporter la preuve que cette
nouvelle concertation est aussi
possible en Guadeloupe.

scapricisme. Possible? Peut-être, mais il n'en a pas moins fallu déplacer des montagnes. Tant pour vaincre la résistance de la toute-pnissante éducation nationale, peu habituée à mettre ainsi son savoir au service de la production, que pour combattre le scepticisme des élus locaux devant ce nouveau «machin» administratif. Sans compter qu'il a encore fallu convaincre les stagiaires des avantages à tirer d'une formation rémunérée 1 800 francs par mois, alors qu'en «jobant» c'est-à-dire en travaillant au noir, ils pouvaient gagner le double. Ces derniers n'en ont d'ailleurs été qu'à moitié convaincus, et les formateurs ont dû composer avec un absentéisme journalier frôlant les 40 % de l'effertif

Au moment où les premiers chantiers-écoles touchent à leur fin – les premiers établissements doivent être livrés à Pâques, – d'autres embryons de cette concertation se dessinent. Ainsi la

cellule de recherche et d'action du bâtiment (CRAB) a vu le jour, sous la présidence de la fédération du bâtiment, l'une des plus importantes de l'île avec celles de l'agriculture et du commerce. La CRAB a pour mission de définir les besoins en main-d'œuvre qualifiée pour répondre à l'immense demande de construction de logements sociaux générée par le passage d'Hugo et par la relance du programme de résorption des zones d'habitat insalubre, tel Boissard, dans la banlieue de Pointe-à-Pitre, qui détient le triste record du plus grand bidon-

ville de France.

Un autre chantier-école est en projet à La Désirade pour répondre au développement touristique et agricole de cette île qui vient tout juste de recevoir l'eau courante. Quinze stagiaires apprendraient ainsi à exploiter une plantation ou un élevage, tout en construisant des gîtes ruraux susceptibles de drainer un « tourisme vert ».

Au niveau départemental, une mission locale vient également d'être installée, sous la houlette du conseil général et des pouvoirs publics, pour sensibiliser les personnes en difficulté à l'existence de « produits » tels que le crédit de formation individualisée, ou animer les nouveaux comités de bassin d'emploi. En tout cas, les initiatives foisonnent... Reste à savoir si le vent du changement laissé par le cyclone Hugo, sera. cette fois, assez fort pour balayer les pesanteurs et les modes de pensée traditionnels qui emprisonnent toujours l'archipel.

Valérie Devillechabrolle

# Quand un projet de développement dérange...

« C'est un projet de bon sens ». En fidèle partisan d'une économie adaptée au potentiel local, André Accetta en est convaincu. L'idée caressée par l'actuel responsable de l'opération « chantier-école » est d'introduire sur l'île un nouveau mode de fabrication de matériaux de construction à base de tuf, une roche d'origine calcaire, présente en abondance sur Grande-Terre.

Sur le papier, le projet de cet ingénieur, spécialisé dans la recherche sur les maténaux minéraux est tentant. Pourquoi continuer, en effet, d'utiliser dans l'archipel uniquement des matériaux de construction à base de ciment importé, matériau qui, de fait, coûte le double de sa valeur métropolitaine?

de sa valeur métropolitaine? Hélas, rien n'est simple en Guadeloupe, surtout lorsqu'une innovation est susceptible de bouleverser les circuits traditionnels. André Accetta vient d'en faire l'amère expérience, l'entreprise intéressée par la réalisation de ces nouveaux parpaings ayant finalement fait marche arrière à l'automne. «Personne sur l'île n'a pu lui fournir des machines adaptées au traitement du tuf », relève aujourd'hui l'ingénieur. Sans compter que, par un maiheureux hasard, le prix de la tonne de calcaire a temporairement quadruplé, annulant la rentabilité même

de l'opération.

En dépit de cet échec,
André Accetta a persisté
dans une idée qui, si elle
était réalisée, pourrait se
révéler juteuse en droits
d'auteur. Il a donc déposé
une mouture encore plus
ambitieuse de son projet sur
le bureau de la direction

départementale de l'équipement (DDE), puisqu'il s'agit cette fois de monter une association qui contrôlerait tout le processus de la fabrication de ces nouveaux parpaings, depuis l'exploitation en propre d'une carrière de tuf jusqu'à la commercialisation du produit fini.

« Les chantiers-écoles pourraient, selon André Accetta, l'utiliser pour la construction des logements sociaux. » Cette association constituerait, en quelque sorte, l'aboutissement d'un développement autocentré dont la crédibilité serait garantie par l'octroi d'un statut d'intérêt public.

Pour l'heure, l'affaire embarrasse la DDE, qui reste néanmoins convaincue de l'intérêt d'une efilière tuf ». «Le monopole qui régit l'importation de ciment constitue un réel problème dans la mesure où la qualité de ce matériau n'est pas très bonne », reconnaît Francis Audras, spécialiste de la construction à la DDE. «Le parpaing de M. Accetta n'est pas encore au point en matière d'étanchéité », fait-il observer avant de s'avouer. sur le fond, « très partagé » sur la suite à donner à ce

« Nous n'aurions, redoute Francis Audras, aucun moyen de contrôle sur la mise en œuvre de cette innovation. » Sans compter que les constructeurs locaux de béton réfléchissent aussi, pour leur part, à un procédé de fabrication à base de calcaire. Un projet jugé moins perturbateur par les circuits traditionnels...

Y, D.

Les cabinets de recrutement à l'usage

Les entreprises confient la sélection des candidats à des consultants. Une enquête par sondage pour le Monde révèle une apparente satisfaction

N privé, les entreprises ne manquent pas de critiques à l'égard des cabinets de recrutement ou des chasseurs de têtes, parfois accusés des pires maux. Fascinés et souvent séduits, les « chassés » sont également réservés, surtout à l'égard des spécialistes du contact par annonce, à qui ils reprochent un manque de transparence.

Ces griefs n'apparaissent pas, ou seulement d'une manière atténuée, dans l'étude par sondage (1) que le Monde a fait réaliser, en association avec le cabinet Résoudre, par l'agence Jonction et la société Infotest, auprès des entreprises, grandes ou petites, provinciales ou non, qui ont recours aux cabinets de recrutement ou aux chasseurs de têtes pour effectuer leurs recrutements.

A moins que les condamnations verbales, pourtant fréquemment entendues, ne reflètent que de brusques réactions de mauvaise humeur ou des excès vellétiaires, l'opinion des dirigeants semble curieusement nuancée, au vu des résultats. Les réponses à l'enquête gomment les aspérités. Mais les personnes interrogées, qui sont les clientes de ces services, que par ailleurs elles décrient, auraient mauvaise grâce à condamner l'usage qu'elles en font, sans se déjuger...

Dans 86 % des cas, ces entreprises font appel à plusieurs cabinets de recrutement de sélection par la petite annonce ou à des chasseurs de têtes, dits de « recherche directe », et 14 % seulement, contre 22 % en province, n'en utilisent qu'un. Les specificités professionnelles propres à leur activité, celles des cabinets, le besoin de maintenir une concurrence et des raisons opération-nelles, qui tiennent à la dispersion géographique des unités d'une même entreprise, justifient cette attitude pluraliste. De façon massive (à 89 % en moyenne, à 79 % en province), ils jugent agressive la politique commerciale desdits cabinets qui les prospectent souvent, très souvent, voire « trop souvent », disent les plus exaspérés qui sont peut-être ainsi amenés à faire de multiples Tont en laissant entrevoir leurs insatisfactions, leurs frustrations et leurs besoins, les responsables des embauches dans les entreprises se montrent à la fois peu sévères sur les prestations fournies dans la réalité et se voudraient plus exigeants dans l'idéal. Plus des deux tiers (68 %) estiment que les cabinets auxquels ils s'adressent se comportent comme des partenaires, 21 % comme de simples intermédiaires. Mais un décalage apparaît. Dans l'absolu, ils souhaiteraient avoir affaire à un conseiller avisé (58 %), à des interlocuteurs représentant une

force de proposition (40 %).

GARANTIE DE RÉSULTATS. Dès lors, les objectifs des clients restent circonscrits et finalement très pragmatiques. En tête, ils réclament une garantie de résultats (à 76 %), exigent des assurances sur la méthode employée et la déontologie des recruteurs professionnels, veulent qu'on leur trouve rapidement des candidats, et ne se soucient qu'ensuite du niveau des honoraires pratiqués. En revanche, ils se préoccupent peu de la connaissance de l'entreprise par le cabinet ou de l'adéquation des personnes sélectionnées au profil du poste.

Ils se contentent donc d'un usage utilitariste, pour la sélection, quand les cabinets prétendent, eux, offrir un service plus complet qui engloberait le conseil en recrutement et l'audit des besoins pour aller vers l'assistance à la gestion des ressources humaines. Peut-il en être autrement? Les consultants ne sont pas considérés comme des spécialistes du secteur d'activité, à 72 %, à 78 % en province, alors qu'on voudrait qu'ils le soient, à 56 %. Un petit tiers des entreprises, qui limitent ainsi leurs prétentions, n'ont pas confiance et seraient même décues.

et seraient même décues.

De ce point de vue, les réponses sont claires. A 53 %, les cabinets ne sont pas jugés capables d'apporter de bons conseils pour l'audit des postes à pourvoir, mais on estime, à 88 %, qu'ils maîtrisent bien l'évaluation des candidats. Leur professionna-

lisme se limite à cela et, d'ailleurs, les trois quarts des entreprises leur font tellement
confiance qu'elles n'engagent pas
de démarches complémentaires
pour vérifier la qualité du choix.
Quand elles le font, elles
contrôlent les références, disentelles, plutôt que de s'en remettre
à un examen graphologique.

MOBILITÉ. Cependant, on soupconne, à 63 %, les cabinets d'être de mauvais conseil pour la rémunération. Dans 95 % des cas, leur intervention a une « légère » ou une « forte » incidence sur les salaires proposés aux candidats, et ce rôle inflationniste est jugé négativement par 80 % des interrogés. L'attitude des candidats eux-mêmes s'en trouve modifiée, qui, à leur tour, font monter les enchères, assurent 84 % des responsables d'entreprise, qui regrettent cette situation, à 62 %.

Les mêmes, pourtant, ne s'inquiètent pas de l'accélération de la mobilité des cadres qui accompagne le développement des cabinets de recrutement. Si 85 % constatent cette conséquence, ils ne sont que 16 % à la déplorer. Les chasseurs de têtes, qui approchent directement un candidat potentiel et donc viennent le débaucher, ne sont pas davantage accusés d'être responsables de l'aggravation du turn-over par 40 % des questionnés, qui paraissent admettre ces pratiques. Une entreprise sur dix seulement (11 %) déclare prendre des précautions pour se protéger contre l'évasion des talents.

JUGE ET PARTIE. D'une façon générale, les appréciations portées sur la profession des cabinets de recrutement sont élogieuses, dans ce contexte. Son apport est « complémentaire », pour 89 %, de l'activité d'un service interne de recrutement. L'image d'un cabinet, selon 77 % des interrogés, intervient pour beaucoup dans la motivation des candidats, et ceux-ci, prétendent 64 % des directeurs de ressources humaines, en ont un bon souve-nir... quand ils ont été recrutés.

Mais, là encore, comment pourrait-il en être autrement ? Les personnes questionnées ont choisi de

recourir à ces techniques de recrutement et pour ce faire, ont retenu un ou plusieurs interlocuteurs qu'ils croient être les meilleurs. Ils leur accordent de honnes notes sur tous les points saillants de leur activité, et particulièrement pour le respect de la confidentialité ou la compréhension de l'entreprise cliente. Ils leur savent gré, à 67 %, de rester neutre dans le choix final du candidat, et donc de ne pas leur imposer de solutions. C'est ainsi qu'ils parent les annonces publiées de toutes les qualités. sans aucun esprit critique, alors que les candidats se montrent plus souvent acerbes pour dénon-cer l'ambiguité du profil du poste, le manque de précision de la mission prévue, et la discrétion à propos de l'identité de l'entre-

prise qui recrute.

Quant aux évolutions possibles de la profession de recruteur. elles sont peu appréciées par les dirigeants d'entreprise. Si 42 % des questionnés affirment avoir été contactés par des spécialistes du contingency - une méthode qui consiste à présenter des candidats potentiels en proposant des listes indifférenciées de curri-culum vitae, - 21 % seulement ont donné suite. De même, deux tiers des sondés (67 %) ne veulent pas confier une mission de recrutement à un cabinet qui se chargerait aussi d'un audit des structures, de la gestion. Non pas parce que celui-ci serait juge et partie (10 %), mais parce que les responsables d'entreprise considèrent qu'il ne s'agit pas du même

VENERAL.

e de la companya de la co

Ce qui explique sans doute pourquoi les cabinets qui sont dans cette situation prennent actuellement le soin de différencier leurs activités en créant des filiales spécialisées, et autonomes.

Alain Lebaube

(1) L'enquête a été réalisée par téléphone du 3 octobre au 8 novembre 1990 auprès de 201 entreprises. 47 % comprenaient plus de 1 000 salariés et 77 % étaient établies en région parisienne. Les questionnés étaient les utilisateurs réels des cabinets de recrutement ou des classeurs de têtes.

المذا من ألاصل



Notre groupe représente aujourd'hui 8 Milliards de CA et 35 000 personnes, et notre activité restauration collective nous positionne parmi les leaders mondiaux de ce secteur.

■ Entreprises, établissements scolaires et hospitaliers; nos domaines d'intervention sont multiples et constituent autant d'opportunités de devenir un véritable entrepreneur.

■ Dans le cadre du fort développement, d'une de nos filiales, nous recherchons un Directeur

Rattaché au Directeur Général et membre du comité de direction, vous prendrez en charge le développement de nos activités restauration collective sur une de nos régions.

■ En véritable manager de centre de profit, vous définirez et piloterez la politique commerciale, superviserez le contrôle budgétaire et animerez vos équipes.

■ A 30/35 ans, votre formation supérieure (ESC, gestion...) ainsi que votre expérience du management et de la gestion vous incitent à exploiter pleinement votre goût des contacts de haut niveau et votre désir

Pour ce poste basé en province, merci d'adresser CV + lettre manuscrite + prétentions sous réf. LM2DRE à SODEXHO, Brigitte HUG, BP 67, 78185 SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES Cedex.



Le MEMORIAL est un lieu unique de réflexion individuelle et collective sur l'époque contemporaine, la fragilité des démocraties, la paix et les droits de l'homme. Ouvert en 1988, il a attiré un million de visiteurs venus des cinq continents et recherche aujourd'hui son

### DIRECTEUR DES AFFAIRES **CULTURELLES**

Auprès du Directeur Général, vous prenez en charge la définition et la mise en oeuvre d'un projet culturel fort. Vous êtes particulièrement chargé du centre de documentation et de sa politique d'acquisition. Vous crèez et animez le comité de programmation, vous définissez les projets de recherches en liaison avec le CNRS et les Universités. Responsable de votre budget, vous motivez vos équipes et vous assurez l'interface avec tous les interlocuteurs culturels locaux. Vous suscitez également des échanges avec d'autres lieux en France et dans le Monde.

A votre formation d'Universitaire (Agrégation, Doctorat d'Etat, Ecole des Chartes, titre de Conservateur...), vous ajoutez au moins dix années d'animation d'une structure culturelle de renom international, incluant impérativement la supervision d'un centre de conservation d'objets ou de documents. La publication d'ouvrages, comme auteur et comme éditeur, est un cteur

Spécialiste des études médias : télévision, radio, presse Médiamétrie fait référence dans son univers. Son métier : connaître et mesurer les médias et leur public. Votre métier :

# **CHARGE D' ETUDES**

devenez un réel Responsable de projets

**Vous aurez** la responsabilité totale et globale d'études ad hoc : analyse, définition, concep-

tion, réalisation, organisation, coordination des projets, essentiellement dans le domaine de la télévision. Vous excercerez vos compélences dans une fonction très évolutive.

Vous maîtrisez : les études quantitatives, dans leur méthodologie et leurs techniques (sondage, échantillonnage, gestion de panel, statis- MEDIAMETRIE Médiamétrie 55/63 rue Anatole tique, interview, etc...)

Vous êtes : diplômé de l'enseignement supérieur et possédez déjà 3 années d'expérience. On your reconnaît: rigueur scienti-

fique, sérieux, exigence de la précision, initiative, autonomie et capacités d'innovation.

Veuillez adresser votre CV accompagné d'une lettre manuscrite et de vos prétentions, sous réf. CE4 à F.CAM-

France - 92532 Levallois Cedex.

### Au sein de l'équipe de la Direction des Relations

## evlan

Humaines et Sociales, vous accédez rapidement à une responsabilité autonome dans la lonction personnel Vos missions principales sont le recrutement, la gestion et le développement du personnel du siège (400

Vous prenez des initiatives dans la mise en place d'outils destinés à développer les compétences du personnel, dans le conseil et l'assistance auprès des différents chefs de service de l'établissement, dans la gestion des emplois temporaires et l'optimisation de la politique de

Poste tremplin vers de plus larges responsabilités en relations humaines au sein du Groupe BSN, cette mission s'adresse à un jeune diplômé, ESC, IEP, DESS Ressources Humaines... ayant une première expérience de la fonction. Poste basé à Evian ; de courts déplacements sont à prévoir. La pratique d'une langue européenne est un

Merci d'adresser votre candidature, sous rél. IBS/3M, à notre conseil INFRAPLAN, 83 boulevard Raspail, 75006 Paris.



## Ensemble, voir autrement, voir plus loin dans la communication...

Yaloriser notre savoir-faire dans nes demaines de compétence taut en France qu'à l'étranger, et élargir leurs champs d'application, felles sont les ambitions de Gaz de France. Elles nécessitent anjourd'hui un oement de sa dîme internationale. Dans ce cadre, nous renforçons l'équipe presse de notre Délégation à la

Associé à l'ensemble du travail de l'équipe et en cohérence avec la stratégie définie, vous participerez à la conception de nos actions. Vous en animerez la mise en œuvre dans les pays concernés, en liaison avec les autres Directions de notre entreprise, ses partenaires et ses consultants (notamment agences en charge d'opérations publicitaires, de campagnes d'image...). Responsable des budgets associés à ces actions, vous interviendrez aussi bien

de Paris que sur place. Dans

un environnement de haut niveau, vous travaillerez en liaison avec la Présidence et la Direction générale de GDF. A 30/35 ans et de formation supérieure, vous avez acquis une expérience de communication institutionnelle et si possible en "produits", au sein de la Direction de la communication d'une grande entreprise. La pratique de plusieurs langues (anglais indispensable), votre dynamisme, votre implication, votre disponibilité et votre esprit d'équipe seront des atouts d'importance pour réussir dans cette missio Poste basé à Paris avec des

Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence M/1202, à Franck Fournol Département recrutement d'EDF et GDF, 16 rue de Monoeau, 75383 Paris Cedex 08

déplacements à l'étranger.

ATTACHÉ **DE PRESSE** À L'INTERNATIONAL



# . Responsable **Ressources Humaines**



La Branche Eclairage-Signalisation recherche pour son usine d'Evreux (21) (500 personnes) son Responsable Ressources Humaines. Il aura pour mission le développement des Ressources Humaines (formation-communication-recrutement) dans un site en évolution (mise en place de nonvelles organisations de production).

Praticien du droit social et de la micro-informatique, il assurera également la gestion administrative de la fonction (paie et reporting).

Agé d'une trentaine d'années, diplômé (DESS, Ecole de Commerce on Sciences Fo), le candidat aura une expérience probente de la fonction en milieu industriel. Autonome et diplomate, il saura s'intégrer à une équipe et faire preuve de la créativité nécessaire à sa mission.

Merci d'adresser C.V. complet, lettre manuscrite sous rél. 237 A à notre Conseil MINTA -30, rue du Fanbourg Montmartre - 78009 PARIS.

Le Groupe Valeo, par ses réalisations, son potentiel lechnologique, son implementation internationale, est l'un des painc, vaux partenaires des constructeurs automobiles et véhicules industriels dans le monde. Valeo compte pr.\r de 30 000 personnes réparties en dix Branches d'activité. Le Groupe dispose de plus de 80 vaines ou centres de recherche et réalise un chiffre d'affaires de 30 milliards de francs, dont plus de la modé bors de Prance.



L'Agence Nationale pour la Création et le Développement des Nouvelles Entreprises

### CHARGÉ D'ÉTUDES (H/F) ÉCONOMISTE DE L'ENTREPRISE

Niveau 3º cycle - Expérience indispensable de la conduite d'études

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo et prétentions à François TEYSSIER ANCE, 142, rue du Bac - 75007 Paris

Important Etablissement Financier Paris (Opéra) recherche un(e)

# **Chargé(e) de Recrutement**

Au sein du Service Gestion des Ressources Humaines.

assurer en quantité et qualité des recrutements de financiers responsables de clientèle et autres profils et suivi de leur intégration

rédiger les contrats d'embauche

participer à l'élaboration du plan media

participer au développement de l'image de marque de l'établissement auprès des Ecoles, forums, etc...

- traiter les candidatures spontanées.

Son profil: Psycho prat, DESS de psychologie industrielle ou équivalent. Les contacts permanents avec les directions opérationnelles requièrent une bonne aisance relationnelle.

Pour ce poste, nous demandons une expérience similaire de 2 ans environ.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir. Indiquez votre salaire actuel.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre, CV et photo) sous réf. 7243MO

à LBW, 30 bis, rue Spontini, 75116 PARIS, qui transmettra.

PA Consulting Group, leader parmi les

sociétés internationales de Conseil en

Management et Technologie, avec 1,8

milliard de francs de chiffre d'affaires et

2.500 personnes, opère dans le monde

entier à partir de ses 80 bureaux implan-

tés dans 20 pays. La progression que nous

connaissons en France, entre autres dans

le domaine des Ressources Humaines,

nous conduit à rechercher un consultant

pour la Direction méditerranéenne basée

autonome des missions de recrutement et

DES RESSOURCES HUMAINES

maîtrise de l'anglais est nécessaire. Ecrire à H. MICHERON en précisant la référence A/063M - PA Consulting Group - 11, cours Gambetta - 13100 AIX-EN-PRO-VENCE - Tél. 42.21.12.72. (PA Minitel à Aix-en-Provence. Il mènera de manière 36.15 code PA)

PA Consulting Group

RECHERCHE

.DE CADRES ET DIRIGEANTS (H/F)

Creating Business Advantage

Filiale de Ferruzzi, l'un des plus importants groupes agro-industriels, CERESTAR est avec une part de marché de 35 %, le leader européen dans le domaine des produits amylacés. CERESTAR France (1,5 milliard de francs -580 personnes) recherche l'adjoint de son directeur des ressources humaines afin de poursuivre la politique active menée depuis plusieurs années dans la gestion et le développement de son potentiel humain. Dans le cadre de sa mission, il définit et met en place une gestion prévisionnelle des emplois, contribue au développement d'un système d'appréciation du personnel, est responsable de la formation et

moyen terme une évolution vers une véritable direction des ressources humaines s'adresse à un candidat âgé d'au moins 30 ans, de formation supérieure (ESC complétée par un troisième cycle en gestion de personnel) parlant anglais et possédant une première expérience réussie de la fonction personnel en milieu industriel. La pratique de l'informatique est indispensable. Basé en métropole lilloise, le poste suppose des déplacements ponctuels en région parisienne et vers les autres implantations epropéennes du groupe. Ecrire à Frédérique CHEMARIN, en précisant la référence A/S8650M - PA Consulting Group - 3, rue des Graviers - 92521 NEUILLY Cedex -T.S. 40.88.79.38. (PA Minitel 36.15 code PA)



prend progressivement en charge tous les

aspects de la fonction. Ce poste qui offre à

PA Consulting Group Creating Business Advantage

Le Conseil Général, la Villa de Perpignan et la C.C.I. de Perpignan et des Pyrénées-Crientales recherchent pour leur CENTRE D'ACCUEIL ET DE PROMOTION DES ENTREPRISES leur

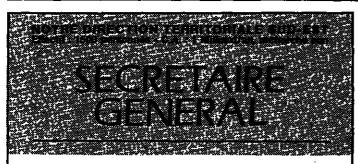

Territorial, l'ensemble des politiques ad et relationnelles de la Direction (Comptal Juridique, Communication-Relations).

Il sera issu de préférence d'une École d'Ingénieur formation ingénieur + ISA par exemple serait appréci Plusieurs années d'expérience réussie dans une fonction : Le poste est basé à LYON.



C. TRANIER - Directour du Personnel 11 Bd Jean Mermoz - 92290 KEUILLY-SUR-SEIN

Consultant

Ingénieur Grande Ecole

Vous deviendrez expert dons le domaine de l'organisation et de la gestion industrielle: production, logistique, maintenance,

Vous saurez saisir la spécificité de l'entreprise, comprendre sa stratégie et sa culture, tavoriser la participation des différents interlocuteurs à l'élaboration de projets, concevoir les solutions les mieux adaptées à l'entreprise, intervenir de taçon prognatique, sans

perdre de vue le résultat à atteindre. Votre réussite vous permettra

Vous avez une formation Grande Ecole, une expérience d'environ

Vos capacités aux plans commercial et technique et de

responsabilités de projets, lout que vous évoluerez au top niveau dans un métier passionnant, formateur, à la pointe des techniques

Merci d'adresser votre CV avec photo et prétentions sous la

12, Rue Hamelin 75116 PARIS

Paris-Lille-Lyon-Strasbourg

ent, notre objectif de croiss

Conseil en Manage

et des technologies.

CORT

à étoffer notre équipe de Consultants.

d'accèder vers des fonctions plus élargies.

5 cms en PRODUCTION et/ou MAINTENANCE.

### RESPONSABLE de la COMMUNICATION (H/F)

Une Société de Promotion Immobilière de premier plan faisant partie du Groupe Caisse des Dépôts et spécialisée dans l'immobilier d'entreprises, recherche pour son département "Bureaux" le Responsable de la Communication d'une opération de dimension internationale.

En liaison avec le Directeur du Département, et dans le cadre d'un budget, vous assurez toutes opérations de promotion et de relations extérieures: contacts avec la presse et interlocuteurs divers de haut niveau, revues de presse et rédaction de dossiers, mise en forme et suivi de la réalisation de plaquettes de prestige, organisation de réceptions, cocktails, tenue d'une photothèque. Vous avez au moins 28 ans, une formation supérieure (IEP, Architecture, Lettres, Langues...) et parlez anglais. Votre expérience de quelques années a été acquise de préférence, dans l'immobilier, l'urbanisme, la promotion-construction. Ce poste, très ouvert sur l'extérieur, basé à Paris, implique des horaires chargés et quelques déplacements.

Ecrire sous Référence 1333 M à :

**GRH Conseils** 

43, rue de la Brèche-aux-Loups - 75012 PARIS

Marci d'adresser CV + lettre manuscrite + photo è : M. FRACHON - PROFESSIONS TOURISME Discrétion assurée.

montage financier de leurs dossiers,

35, avenue de l'Opère - 75002 PARIS, qui traitare votre candidature en toute confidentialité.

350/400 KF PERPIGNAN

H/F - Agé de 30 à 40 ans environ, vous êtes de formation supé-rieure type Ecole de Commerce, Sciences Po. ou grande école d'ingénieur + formation marketing/vente.

Vous avez une bonne expérience en entreprise (du secteur indus-triel ou bancaire) et êtas familiarisé avec le montage de dossiers d'investassements. Votre tempérament de vendeur et votre capaci-té de dialogue vous permettront de réusair dans cette mission. Vous partez l'angleis couramment, l'espagnol, et el possible, l'ellemand.

Vous serez chargé principalement de la prospection et de la

recherche d'investasseurs en France et à l'étranger aidé par les banques d'affaires, la D.A.T.A.R. et les missions économiques à

l'étranger. Vous accueillerez les investisseurs et leur facilitarez les contacts avec les opérateurs du Département et de la région, einsi que le

### CABINET CONSEIL EN RECHERCHE **DE CADRES ET DIRIGEANTS**

**Consultants seniors** 

De formation supérieure, vous avez 2 à 4 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du recrutement de haut

Vous mènarez chez nous des missions complètes par approche directe et par voie d'annonces, pour le compte d'entreprises évoluant dans des secteurs très diversifiés.

Vous développerez votre propre clientèle en privilégiant la notion de qualité et en vous impliquant personnellement. Nous seurons reconnaître votre profil de futur associé et partenaire de l'entrennise

Merci d'adresser votre candidature, sous référence CS/02M, à

Patrick BRUNETRAU

 $^{16}\!B$ International Management 75, rue de Miromeseil - BP 385 75008 PARIS

NOTRE GROUPE LEADER EUROPEEN DU CONSEIL EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUHAITE INTEGRER UN

### **CONSUL**

- Pour développer l'activité recherche et sélection de cadres et dirigeants au sein de notre établissement parisien.
- Nous vous proposons un environnement propice à votre épanouissement et vous demandons de prendre en charge votre propre portefeuille de clients.
- De formation Bac + 4 minimum, vous désirez valoriser une première expérience réussie en cabinet.
- Pour ce poste basé à Paris, merci d'adresser votre dossier de candidature sous réf. 164/BN à MEDIAPA 50/54 rue de Silly - 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX.

(Loiret) - 107 000 habitants son Directeur des Relations Extérieures

et du Tourisme Il sera chargé d'organiser toutes les réceptions, cérémonies et manifesta-

ses sept villes jumelles Il contribuera à la définition de la politique de la Ville en metière touristique.

Ce poste exige une très grande disponibilité, le goût des relations publiques, le sens de l'organisation, une expérience en matière de gestion et d'encadrement. Le candidat, de formation supérieure, devra posséder parfaitament au moins une langue étrangère (anglais ou aflemend).

Le recrutement sers effectué, soit dans le cadre de la fonction publique ter-ntoriale (grade d'attaché principal ou de directeur territorial, assorti d'avantages utaires), soit dans le cadre d'un contrat de trois ans éventuellement renouvelable (salaire net annuel 173 400 F).

Marci d'adressar votre candidature (lettre manuscrite, CV détailé et photo) à : M. le Député-Maire d'Orléans - Direction du Personnel 45040 Orléans Cedex 1, au plus tard le 2 mars 1991,

### PEUGEOT S.A.

recherche le

### **RESPONSABLE ORGANISATION** de la Birection des Plans et Produits

- Diplômé d'une Grande Ecole, bénéficiant d'une première expérience de consultant en organisation, il assurera aussi la planification des moyens informatiques.
- Homme de contact il devra dialoguer à tous

Le Groupe lui ouvrira par la suite de larges possibilités

Ce poste est basé au Siège Social (Porte Maillot).

Adresser lettre manuscrite et CV à :

PEUGEOT S.A. Gestion du personnel 75, avenue de la Grande-Armée, 75116 Paris Pour son CENTRE d'EVALUATION des POTENTIELS. CABINET CONSEIL on RECRUTEMENT

recherche

# Consultant<sub>(e)</sub> **Psychologue**

Il est intégré à une petite équipe de professionnels reconnus et se référant à une méthodologie homogène et rigoureuse. Il est progressivement chargé de bilans individuels - intellectuels et de progressivement charge de unans multiplues - meneculers et de personnalité - de Cadres débutants et expérimentés, à la demande d'Entreprises Clientes soucieuses du choix et de la gestion de leur

Il possède une formation Supérieure type DESS de PSYCHOLOGIE CLINIQUE ou PSYCHO-PRAT, et une pratique

PSYCHOLOGIE CLINIQUE ou l'ATCHU-PKAI., et une pratique de 2 ans minimum dans une Institution Hospitalière, un Centre d'Orientation ou un Cabinet de Recrutement.

Pour réussir dans cette activité, il faut de plus s'intéresser à la micro-économie, avoir du sens commercial, et se passionner pour un travail intellectuel rigoureux. Une bonne maturité sociale et activité proféssale sont des atouts importants dans la communication culture générale sont des atouts importants dans la communication orale et écrite qu'implique ce rôle de Conseil.

Merci d'envoyer lettre de motivation et C.V. précis sous réf. 2235 à FORCE 5 - 149, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS, qui transmettra. Discrétion totale assurée.

DIRECTEUR DEPROGRAMMES

HE CRES

## DIRECTEUR ES HUMAINES

Photo Carrier State Carrier St RECTEUR

CHI. 444

FIN RECRUTEMENT

SHEET WHEN AS POTENTED **公司 中国教育教育基本** 

pnsultantie) vchologue

**DIRECTEUR DE PROGRAMMES** 

Une Société de Promotion Immobilière de premier plan faisant partie du Groupe Caisse des Dépôts et spécialisée dans l'immobilier d'entreprises , recherche pour son département "Bureaux" un Directeur de Programmes.

En liaison directe avec le Directeur du Département, il vous sera confié, entre autres, une opération de dimension internationale dont vous assurerez le suivi sur les plans juridique, financier et organisation commerciale.

Vous avez au moins 30 ans, êtes de formation supérieure (Grande Ecole d'Ingénieur ou ESSEC, IEP...), parlez l'anglais et possèdez une expérience professionnelle similaire acquise en promotion immobilière d'entreprise ou bien encore en commercialisation de produits immobiliers de standing vous ayant familiarisé aux contacts variés de haut niveau. Ce poste, basé à Paris, implique quelques déplacements.

Ecrire sous Référence 1332 M à :

**GRH Conseils** 

Discrétion assurée.

43, rue de la Brèche-aux-Loups - 75012 PARIS

Institution financière à caractère social à Paris (250 p.), nous cherchons notre

chef du personnel

Rattaché à la direction générale, venez assurer la gestion du personnel et l'élaboration de tout projet concernant les ressources humaines (politique de recrutement et salariale, formation, etc.).

Vous avez en charge le développement de la communication interne.

La quarantaine et une expérience opérationnelle de la fonction, vous voulez pleinement vous investir dans ce poste qui vous offre la possibilité | d'affirmer vos qualités de professionnel des ressources humaines.

Ecrivez à Mme M. C. TESSIER (réf. 5716 LM)



- 3

.

M 2 2 : A 21

ALEXANDRE TIC S.A. 10, RUE ROYALE - 75008 PARIS

MEMBRE DE SYNTEC

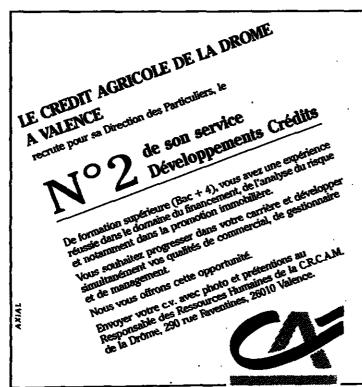

IMPORTANT LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE recherche un



Profil de poste :

Biologiste, médecin ou vétérinaire avec une expérience réussie dans la production des réactifs de laboratoire de type ELISA, LATEX, etc.

enimer une équipe de 6 personnes,
 casurer les opérations d'industrialisation, de fabrication et de contrôle

coordonner son activité avec celle des activités de développement,

de contrôle de qualité, etc.

Riqueur technique, qualités relationnelles sont indispensables.

Euvoyer votre dossier de candidature (lettre manuscrite + CV + photo) sous réf. 7026 à ORC Rhône Alpes - Tour Suisse

69443 IYON cadex 03.

Le Monde

# L'Europe Ressources Humaines

### **CONSULTANTS SENIORS**

La compétitivité des Entreprises est due, en grande partie, à leur capacité à maîtriser la gestion de leurs ressources humaines car les ressources technologiques et financières leur sont, aujourd'hui, plus facilement accessibles.

L'Europe est la seule chance de surine économique dans la formidable compétition mondiale déjà engagée et qui va se laire encore plus rude dans les 10 ans à venir.

EGOR Ressources Humaines répond à ces deux impératifs nouveaux en mettant au service des Entreprises et des hommes qui les animent :

service des Entreprises et des hommes qui les animent :

• un ensemble d'experts en recentement répard dans 11 pays européens,

• une méthodologie de déshétule et d'évaluation validée par 20 ans d'expérience,

• une activité de conseil en ressources hungaines qui intègre la formation, la mobilité,

• la désection des hauts potentielle. la communication interne, la stratégie sociale, les études

• une lutre motivation des sollé collaborations de Groupe pour relever les défis en apportant

selytice de qualifé.

Es 1990, nons voulons intégrer d'excellente partes nomes services par le previous expérience D'ans enviroir dans le domaine de la cestion des ressources finnantés. Ce sont aussides demanés et des bombies de competité capables d'agairer le utilitétais de lem agait de l'atable par sum laire s'élegationainée sain esse renauvelées. En matter pagnés des les 5006 environnees que managementeur en carappe et qui nous permettent de mogresses de 30° a par au depuis 10 aus.

Si ce projet vous attire, Christian Lane, Président du Groupe EGOR Ressources Humaines, fine jemercle de lui adressét votre dossier complet de candidature et une lettre de motivation, doss le Calice d'anne stricte confidentialité, sous référenta M.N. 91.

**GROUPE EGOR** 

S. me de Beiji - 75008 PARIS

**= 6 9** 

PARIS ALVEMPROVENCE BORDEAUX LLLE LYON MILLIOUSE NANCY NANTES REPINES STRASBOLING TOULOUSE
TRANSCOLE DANMARK DELITSCHLAND ESPANA ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND PORTUGAL SWEDEN UNITED KINGDOM.

LA VILLE DE CAEN recrute par voie de mutation, de détachement on sur contrat, un



Anastron;
Sous l'autorité du Directeur :

- Il sera chargé de montage et du suivi des projets attistiques.

- Il deux menne en place des contis modernes de gention (minumatique, contrôle de gention, procédures comptables et administratives...) et suivre le plan de formation des personnels à ces custis.

- Il coordonners et animeza les équipes (administrative, technique, accasil...) dans le cadre d'une minovation et du renouvellement des missions du Thébre. - Il sera chargé de la mise en place, de la gestion et de l'organisation d'une cellole de production

Une expérience d'un moins 5 aus dans une fonction similaire, posséder la maîtrise de fonctionnement des collectivisés terrinofiales et des correnties coltuendes seront appréciées. Pour tous resseignements complémentaires, s'adresser à M. Hanville, Directeur du Théan sel. 31.30.76.00. Adresser CV, lettre de motivation et prétentions au Service du Personnel, Hôtel de Ville - 14027 Caen cedex. Date limite de dépôt des candidantes : 15 mars 1991

> A RCO et le BTP : la construction d'une grande bistoire de recrutement.

ARCO poursuit son expansion et crée ARCO BTP à compter du 1er Février 1991.

18, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

Tél.: 42 61 55 16.



Le Ministère de la Justice

recruta

100 Educateurs Educatrices des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

Concours le 24 avril 1991 clôture de dépôt des dossiers le 25 mars 1991

 Formation rémanérée d'une durée de deux ms, alternant stages et scolarité. Ils deviennent cisionneires, litulaires et leur évolution de corrière est essurée par une formation permanente. Les édocateurs des services extérieurs de l'odministration pénitentieire interviennent soit ouprès d'une juridiction (dous un Comité de probotion et d'assistance oux libérés), seit dans un

Por leur propre intervention et leur capacité à développer des relations partonaziales, ils mottant en ocuvre les actions sascoptibles de favoriser la rélaciertion sociale des délinquonts majours.

Ranseignements et retroit des dossiers de condidatore à partir de 20 février à la Direction Régionnle des services péritentiches de votre région 56 24 94 01 Paris 99 51 74 22 80 66 42 12 Remes 20 63 66 66 Strusber 88 30 12 12 61 58 58 58 72 34 84 71 Toulouse 91 40 51 03 Missian DOM-TOM 69 45 39 39

> on directament on Ministère de la Justice Direction de l'administration pénitentiaire - 13, Place Vendône 75042 PARIS CEDEX 01 - Tal. 16 (1) 44 77 69 93 - (1) 44 77 69 94

### 400 KF Directeur des Ressources Humaines

Nous sommes une importante société de services appartenant à un groupe français en très fort développement. Avec plus de 3000 personnes, notre ambition est de servir au mieux les intérêts de nos clients. Nos performances sont dues essentiellement à nos produits et à notre capital humain.

Rattaché hiérarchiquement au Directeur Général de notre société et fonctionnellement au D.R.H. du Groupe, vous définirez la politique à moyen terme des ressources humaines en développant le management participatif. Membre du Comité de Direction, supervisant une dizaine de personnes, vous assurerez la mise en place de cette politique auprès de nos directions opérationnelles (formation, communication, droit social...).

A 40 ans environ, vous avez acquis une expérience d'une dizaine d'années couvrant l'ensemble des aspects de la fonction ressources humaines. Sensible à l'activité de services, vos critères personnels de réussite sont qualité, réflexion, réalisation. Très relationnel, le rôle de "l'être humain dans l'entreprise" est pour vous primordial. Rejoignez une équipe qui gagne ! Adressez, lettre manuscrite et C.V., sous référence AV/329.01. M à CERA Paris -58, avenue Kléber - 75116 Paris ou tapez 3617 code CPR, Référence A21C76.

LES CONSEILS CE **EN RECRUTEMENT** 

750 km d'autoroutes sous concession COFIROUTE,

 1500 personnes soucieuses d'apporter à leur clientèle un service de qualité, une sécurité et un confort de circulation toujours croissants.

Pour renforcer notre Département Exploitation, nous recherchons un :

### CHEF DU SERVICE VIABILITE - SECURITE

Il a une mission de conseil et de contrôle de l'application de la politique de la société en matière de viabilité et de sécurité sur l'ensemble du réseau autoroutier COFIROUTE. Cette responsabilité couvre les aspects propreté et entretien des sections, installations et végétations du réseau, y compris chez les sous-concessionnaires pétroliers et restaurateurs, dans le respect des normes de viabilité - sécurité.

Il est chargé de faire évoluer les techniques, les matériels et les procédures de viabilité - sécurité de la société.

Environ 35 - 40 ans, vous avez une formation supérieure d'INGÉNIEUR et une axpérience d'au moins 5 années dans une fonction identique ou proche en entreprise ou dans une Administration. Fortement motivé par les problèmes de viabilité et sécurité, vous souhaitez prendre des responsabilités qui donnent une large part au progrès et à l'innovation. Voire alsance relationnelle et votre riqueur intellectuelle vous permettront de vous affirmer dans cette fonction.

Ce poste est basé à Orléans-Saran et comporte des déplacements très fréquents sur le réseau (voiture de fonction).

Merci de transmettre votre dossier de candidature (lettre manuscrite, CV, photo et prétentions), en précisant la référence 8457/M à notre Conseil ACTIMAN qui vous garantit une entière 251, Bd Péreire - 75017 Paris

Centre de Recherche et de Développement, Centre de Formation Supérieure créé par les industriels de la plasturgie.

## SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Dans un ensemble scientifique à vocation multiple (pédagogique, scientifique, technologique), vous apporterez votre savoir-faire de gestion et votre rigueur dans le suivi et la cohérence des actions.

En étroite collaboration avec le Directeur Général, vous metirez en place l'organisation et les moyens compatibles avec les ressources du Pôle sur l'ensemble de ses missions. Votre formation supérieure et votre expérience d'une dizaine d'années ont affirmé vos

compétences en gestion. De fortes capacités relationnelles, le sens de la pédagogie et de l'action seront vos atouts pour réussir votre mission.

Maîtrise de l'anglais et de l'allemand souhaitée. Poste basé à Oyonnax.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, C.V.) sous référence SG/M à Mr R. FAVIER, POLE EUROPEEN DE PLASTURGIE 126, rue Anatole France 01100 OYONNAX.



L'ASSUREUR VIE DES CONSTRUCTEURS recherche le

# **RESPONSABLE DE SA GESTION "VIE"**

Le Département qui vous sera confié regroupe 50 collaborateurs gérant les Assurances Individuelles et Collectives (Vie-Capitalisation).
En liaison directe avec la Direction de la Société, votre fonction sera d'animer, de gérer et

d'améliorer l'existant

- en faisant évoluer les procédures dans un souci de rationalisation

- en poursuivant l'informatisation des services avec comme objectif final, de doter la Société d'une gestion adaptée à ses ambitions de développement.

De formation supérieure (Mathématiques - Sciences Eco - Gestion...), vous êtes un spécialiste VIE techniquement très expérimenté, habile manager et désireux de faire évoluer sa carrière dans une Société en forte expansion.

Merci de nous faire parvenir votre dossier (lettre, CV, prétentions) sous réf. RGV à : Société Musuelle Assurance Vie BTP - Service Recrutement - 114, avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15.

Portenaire central et opérationnel de l'adirection et moître d'auvre de grands projets de développement humain, la Direction des Ressources flunches recherche dans le saure de son expansion des :

# ASSISTANTS(ES) GESTION DU PERSONNEL

des carrières de nos collaborateurs multilibre rémunération, recrutement et lormation. Selon contente expérience, que nos souhoitons d'aprilibre des dels proction personnel en entreprise vous serez d'arige de la gestion de notre "population" commerciale (et. 35 / 144) ou de notre "population" industrielle. De formation supérieure, vous assurerez le de

ASSISTANT(E) RECRUTEMENT

De formation supérieure et justifique d'une pergréser expérieure d'au moins 3 ans dons les fonctions récretainess en entreprise ou en cabinet, vans apprend les paraires recrutement, de la formation des opérationnels aux plantes de recrutement, à partir de la géstion des sources de candiciatures jusqu'à l'intégration des pouvents réprésents vous apinerez également nos relations plantes destinantes politique d'accusit des sagiagnes.

ASSISTANTICE FORMATICAL
Porticipant à la défigition de naire politique le services de l'Université COCA COM esses
et éventuellement animerez pas apparent de collaboration parfois avec des apparent sur s'adresse de des condidats de resina possessions une première expérius de les sessions une première expérius de les sessions que le condidats de resinant possessions une première expérius de les sessions que le condidats de resinant possessions une première expérius de les sessions que le condidate de resinant possessions une première expérius de les sessions de la condidate de resinant participation de la condidate d

Four ces pastes à pourvair supréement france sont d'arrevoir auté bonn failongétique est solitaire coustre de l'argiais Moto d'adresse sobre a sobre monutarire et photo di per henti è COLACCIA BOTO SE



DES PYRENEES

CONFIRME SA DYNAMIQUE DE SUCCES

30 MILLIARDS DE

CAPITAUX GERES

770 COLLABORATEURS

130 AGENCES

ATLANTIQUES ET DES

HAUTES PYRENEES)

A la tête d'une unité située dans le centre de Bayonne (16 personnes, plus de 5 600 comptes DAV), vous participerez à la mise en place d'une nouvelle organisation commerciale par portefeuilles de clients professionnels et particuliers, dans un environnement technologique performant.

BAYONNE

Vous serez plus particulièrement chargé de conduire ce changement dans le cadre de vos délégations,

- de concevoir, d'assurer la mise en place et d'exécuter le plan d'action - de prévenir et de gérer le risque.

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur (ITB, universitaire, écoles de commerce, ingénieur), et vous avez une expérience d'au moins 3 ans dans la fonction de responsable d'agence. Merci d'adresser votre dossier (lettre manuscrite, CV, photo, prétentions), sous réf. C91/02 à Evelyne REDON CAPFOR GRAND SUD-OUEST "La Maison des Lois" - BP 1137 31036 TOULOUSE CEDEX.

# CONSULTANT

AGI

AN

Participez au développement de HAY MANAGEMENT CONSULTANTS.

# Consultant confirmé en organisation et ressources humaines

Vous aurez à développer une clientèle, essentiellement en SUISSE romande, à partir de notre bureau régional situé près d'ANNEMASSE (74).

Pour réussir, vous devez avoir de fortes aptitudes commerciales. Autonome dans l'action, vous saurez collaborer avec les autres consultants de notre groupe, dans le cadre d'objectifs ambitieux et clairement définis.

Vous avez réussi à des postes de responsabilités en entreprise ou dans un cabinet de consultants, et vous maîtrisez **parfaitement** l'anglais. Une expérience en Suisse romande est indispensable.

Merci d'adresser votre dossier de candidature avec photo, sous référence 1014, à Christian PHELIP. Directeur

—Hay Managers-

5 place Charles-Béraudier, 69426 Lyon Cedex 03.



Important organisme de formation du secteur migrants et publics en difficulté d'insertion

2.22.20.20.00

### LE RESPONSABLE DES FORMATIONS **DE SON PRINCIPAL CENTRE**

600 000 heures de formation, 35 à 40 formateurs à temps plein. Le candidat - bac + 3, grande expérience des dispositifs et des pratiques pédagogiques, autorité et capacité d'entraînement, rigueur, facultés de synthèse et d'analyse, créativité - gérera l'appareil de formation dans son ensemble. Statut cadre, 200 000 F.

Adresser CV à ACPM, 48, bd Marcel-Delpret, 13013 Marseille

# Consultant en recherche de cadres

Forts d'une expérience reconnue de 30 années en management et stratégie des entreprises, nous sommes un département spécialisé en recherche de cadres. Pour optimiser notre croissance régionale, nous souhaitons intégrer un nouveau collaborateur au sein de notre équipe tilloise.

Convaince de l'intérêt des Ressources Humaines dans l'entreprise, convante de l'interes des nessources riuniaines dans i entreprise, vous déveloperez votre clientele en menant de manière autonome et responsable les missions confiées. Votre éthique et le respect de notre méthodologie assureront la qualité de vos interventions auprès des

A 26-30 ans, votre première expérience du service aux entreprises et votre connaissance des facteurs humains, appuyées sur une formation supérieure (école de commerce.IEP, RH), seront les clés de votre succes dans un contexte de travail stimulant.

Le poste est basé à Lille. Merci d'envoyer lettre manuscrite et CV, sous référence 50/LM, à Bernard Krief Lille, 46 avenue du Peuple Belge, 59800 Lille.

BERNARD KRIEF RECRUTEMENT

PARIS LILLE LYON SOPHIA-ANTIPOLIS Un département de Bernard Krief Consulting Group

CHEF DE INDUSTRIES AGR

Technologies

Les



The claimer

REPRODUCTION INTERDITE

heret de Generalis promons

to be the conductories as la planting

A CESTION "VIE

en organisanion

**ress**purdes hamaines

### ••• Le Monde • Mercredi 20 février 1991 XI Le Monde TV "ommerciale

**RHONE ALPES** CHEZ UN LEADER DE L'EMBALLAGE

### CHEF DE MARCHE **INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES**

FRANCE ET EUROPE

Au sein d'un groupe français de tout premier plan, nous recherchons un chef de marché. Collaborateur direct du directeur commercial, il sera chargé de développer et d'optimiser (en volume et en marge) la commercialisation d'une gamme de produits (CA actuel 100 millions) auprès de l'industrie

Ce poste qui implique initiative, dynamisme, capacité d'animation d'équipes et connaissances en marketing conviendrait à un candidat diplômé grande école (de commerce ou d'ingénieur), ayant au minimum 5 ans d'expérience commerciale auprès de l'industrie alimentaire et ayant l'envergure lui permettant de s'affirmer comme un interlocuteur reconnu auprès de grands clients. La réussite de ce poste peut lui ouvrir de réelles perspectives dans le groupe.

Connaissance de l'anglais indispensable. Connaissance de l'allemand ou de l'espagnol appréciée.

Ecrire sous réf. 8 A 2080-1 M. Discrétion absolue.

industries

Spécialisée dans la conception et la réalisation de biens d'équipement de haute technologie destinés aux industries nucléaires, chimiques, cryogéniques,

notre entreprise, chaudronnerie de notoriété mondiale, disposant d'un hant savoir-faire, réalisant 300 millions de chiffre d'affaires, dont 50% à l'export, dotée de 360 personnes, dont 60 ingénieurs et cadres, recrute en vue de renforcer l'effectif de notre fonction commerciale

INGÉNIEUR D'AFFAIRES

confirmé(e) de formation mécanique ou chimie

Bilingue allemand ou anglais minimum

JEUNE INGÉNIEUR

attiré(e) par une fonction technico-commerciale de gestionnaire d'affaires

Maîtrisant l'allemand ou l'anglais Postes à pourvoir à Paris

de bien vontoir adresser lettre de candidature et C.V. à l'attention de PIERRE GOLLIOT

BSL INDUSTRIES, 25, qual Marcel-Boyer

94851 IVRY-SUR-SEINE

# **msulta**nt confirmé\*

**Technologies** de Demain

Aujourd'hui



Aujourd'hui pour Demain

# 2 INGENIEURS D'AFFAIRES

Nos activites de reseaux de communication en France. et a l'export (Videocommunications, Immeubles Intelligents, Pointel; sont en fort developpement.

Vous analyserez, définirez les besoms, participerez a la responsabilità plobale d'un proiet.

debutant ou confirme dans le domaine des TELECOMMUNICATIONS, your souhaltez participer a l'essor des RESEAUX au sein de la vide.

Merci, d'adresser, votre, candidatore siret, MAF 02 a Jean-Marc Blairon, SAT, DPRS, 58B rue du Dessous des

Centre de Massy

Berges, 75631 Paris Cedex 13.

DIGITAL, leader mondial des Réseaux Informatiques et des Systèmes Intégrés d'Information recherche:

### Spécialiste douane et commerce international

En lisison permanente avec les spécialistes du commerce international, vous interviendrez en tant que conseil et expert en manière de réglementation douanière et contrôle de la destination finale, pour des missions d'audit, d'assistance et de suivi de dossiers complexes.

De formation supérieure en commerce internationale, votre expérience vous a permis d'acquérir une compétence recon-nue dans ce domaine. Outre voire expertise, votre capacité relationnelle jouera un rôle déterminant pour réussir dans ce poste. Anglais indispensable.

Merci d'adresser votre candidam sous la référence MON 991 à : Isabelle LE CORVAISIER DIGITAL EQUIPMENT FRANCE 9/13, avenue du Lac 91007 EVRY Cedex.

Digital Equipment France

"Digital:

DIGITAL, leader mondial des Réseaux Informatiques et des Systèmes Intégrés d'Information, recherche:

l'avance

Ingénieurs

technologique

L'innovation en action et l'avance technologique sont les forces de Digital.

Nos produits, vous en connaissez l'originalité, la qualité et l'adaptation au contexte international.

Un style très personnel de management, un profond respect de la reussite individuelle : nous donnons à chacun les moyens d'exploiter au mieux ses talents pour améliorer ses performances, être mieux satisfait, s'adapter à l'évolution constante du marché.

NOUS AVONS BESOIN DE VOS COMPETENCES ET DE VOS TALENTS!

Vous avez une formation supérieure Bac + 4, plusieurs années d'expérience.

Confirmé(e)s ou seniors, nous vous proposons des postes tels que: Grands Comptes, Développement, Produits et Services,

Merci d'écrire à DIGITAL EQUIPMENT FRANCE Service du Récrutement :

PARIS (ref. M 989):

43, boulevard Diderot - 75012 PARIS PROVINCE (ref. M 990):

Tour Malte - boulevard de France - 91004 EVRY Cedex. Postes à pourvoir à : Nice, Toulouse, Bordeaux.

Digital Equipment France

Le Monde

# Vos compétences pour nos grands projets high tech

THOMSON SINTRA ACTIVITES SOUS-MARINES. Nous concevons et développons des systèmes complexes de détection sous-marine. Notre activité, dans ce domaine de technologies avancées, s'inscrit dans un contexte international. Nous recherchons :

### INGENIEUR RESPONSABLE DEVELOPPEMENT LOGICIEL

Vous participez aux discussions techniques avec les clients et/ou les cotraitants, aussi bien avant la notification du contrat que pendant la période de développement. Vous encadrez une équipe et assurez la mise en place du développement du logiciel (organisation, logistique, planification, devis industriel). Ingénieur informaticien, vous connaissez le langage Ada et justifiez d'une expérience de plus de 7 ans en développement de logiciel. Vous maîtrisez l'Anglais.

Réf. IDI/LM2

### INGENIEUR GESTION DE CONFIGURATION LOGICIEL

Vous assurez l'expertise dans l'organisation de la gestion de configuration : vous réalisez les études, recherchez, évaluez et assurez la diffusion et le support des techniques et outils de développement

Ingénieur Informaticien, vous justifiez d'une expérience de 3 ans environ en génie logiciel dans un grand projet. Vous connaissez le langage Ada et si possible la méthodologie DOD 2167 A. Anglais souhaité.

Réf. IGC/LM2

### **INGENIEUR ETUDES ET PROJETS**

Vous définissez des chaînes ou pamarètres de traitement du signal, concevez et développez des programmes de simulation, fournissez les jeux d'essais nécessaires aux équipes chargées du développement. Ingénieur Grande Ecole (ESE, TELECOM...), vous avez une première expérience en traitement du signal et en programmation, ou avez effectué des stages pratiques dans ce domaine. Anglais souhaité. Réf IEP/LM2

Ces postes sont basés à Sophia Antipolis (06)

Merci d'adresser sous la référence choisie, lettre manuscrite, CV, photo et prétentions à SM CONSEIL - 38 rue de Lisbonne - 75008 PARIS







THOMSON

LEUR TEMP HOMMES SIGNENT

. **≳**r. ⊹ .

Chef de projet

: 文**幽**!

en verteben eine

or naipe

- -----

-- ---

一 40年 (一) 東京新疆

<u> جند جند ب</u>

Specifications.

# AMBASSADEUR DU SAVOIR-FAIRE STERIA!

Véritable ambassadeur de STERIA chez nos clients, vous êtes aussi l'ambassadeur de nos-clients chez STERIA.

Une conception du service à forte valeur ajoutée qui a permis à STERIA INGENIERIE ET TELECOM (400 personnes, 260 MF de chiffre d'affaires en 1991) de croître de plus de 25 % en 1990 sur des marchés anssi porteurs que l'Industrie, les Transports, l'Aéronautique, la

Un beau résultat, fruit du travail d'équipes commerciales et techniques très soudées. Vous

### Ingénieurs commerciaux débutants

De formation Ecole de Commerce ou Ecole d'Ingénieur complétée par une formation ou une expérience commerciale, vous êtes un "fonceur". Votre sens de l'écoute et votre pugnacité vous permettent de faire la différence. Réf. ICD/LM

### Ingénieurs commerciaux expérimentés

A 27/30 ans, vous avez une solide expérience du commercial ou bien d'origine technique vous avez la fibre commerciale. Nous vous proposons d'être l'ambassadeur du savoir-faire STERIA.

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV) en précisant la réf. choisie à Jacques LAFAY STERIA INGENIERIE ET TELECOM

12, rue Paul Dautier

78140 VELIZY.



# **CHEF DE** PROJET LOGICIEL

Premier Constructeur Européen de SATELLIES recherche pour son Etablissement CANINES

**Diplômé Grande Ecole** ou Université

de ses satellites de nouvelle génération Fort de 5 à 10 années d'expérience en logiciel embarqué, vous êtes passionné par l'aventure spatiale et vous sourez par voire dynamisme

assurer le succès de ce programme avec le concours d'une équipe d'une

Si vous êtes intéressé par cette offre, envoyez une lettre manuscrite et un CV au Responsable des Ressources caines - AEROSPATIALE - BP 99 -100 boulevard du Midi - 06322 CANNES LA BOCCA CEDEX.

dizaine d'ingénieurs.



AEROSPATIALE L'ENTREPRISE QUI DEPASSE L'IMAGINATION

# La Matière Bleue : i initiale, et par l'audace de l'audace d'aller er jusqu'au bout, elle perjusqu'au bout rios interventions au diapason de l'informatique de notre connaissance des secteurs les plus en pointe (Scientifique et technique Militaire, Réseaux et Télécoms Energie, Industrie et Transport). Multipliant les opportuițés de carrière, la Matière Bleue

## INDUSTRIE ET GPAO

Performantes et expérimentées, les équipes de notre division Industrie interviennent sur des projets diversifiés dans les domaines du contrôle de procédé, du suivi de produit, de la gestion de production et de la gestion industrielle. Le développement de nos activités nous conduit à intégrer pour Paris et la Région Parisienne :

des ingénieurs expérimentés avec une maîtrise des systèmes VMS ou UNIX en milieu industriel, et/ou des systèmes IBM pour la gestion industrielle (MVS, DOS, IMS, CICS). La connaissance d'Unix, C et SGBDR

- un ingénieur commercial qui devra vendre aux grands comptes industriels des prestations intellectuelles dans les domaines du process et de la gestion. Le candidat, de formation supérieure (technique ou commerciale), aura acquis une expérience commerciale de 2 ans en milieu industriel et saura apporter une nouvelle dimension à nos activités.

Réf. G02/LM, Violaine Moraillon



### Informatique de Pointe DÉFENSE-ESPACE

Le département Techniques Avancées et Applications de SEMA GROUP exerce une part importante de ses activités dans les domaines de la Défense et de l'Espace et recrute des ingénieurs grandes écoles pour des postes :

. d'ingénieurs d'étude . de chefs de projets

. d'experts

Les projets menés se situent dans un contexte technologique de pointe : UNIX, VMS, HOOD, Ada, C et sont orientés soit vers les applications (systèmes temps réel, systèmes embarqués) soit vers les outils (logiciel de base, génie logiciel). Ces postes sont rattachés au siège de Sema Group à Montrouge. Réf. JL02/LM, Isabelle Delrieu

La Matière Bleue est la matière grise qui vous permettra de relever de nouveaux délis, au sein d'un groupe fort de 7500 personnes, présent dans toute l'Europe.

Merci d'envoyer CV et lettre manuscrite en mentionnant l' référence choisie à Service Recrutement, SEMA GROUP, 56 rue Roger Salengro 94126 FONTENAY SOUS BOIS Celle

### Progiciels financiers et comptables : une courbe de croissance qui sourit au talent et à l'ambition

Cette jeune société de services en ingéniérie informatique, siliale d'un important groupe CHEF DE PROJET multiservices en pleine expansion, est spécialisée dans la conception de progiciels financiers et comptables haut de gamme, destinés aux directions financières de grands groupes. Son marché très porteur lui ouvre de belles perspectives de croissance et l'amène à renforcer son équipe conceptualiser, sens du contact, se sont affirmées au technique.

de chacun.

### Ref CJ 64/1

ema Croup permet à chacun

idn ambition et d'opti-

Ingénieur issu d'une Grande Ecole pous êtes aujourd'hui un jeune talent du développement de logiciels, rodé aux produits construits à partir de SGBD relationnelles. Vos qualités personnelles, rigueur, esprit de synthèse, logique, capacité à cours de votre première expérience professionnelle.

Rattaché au Directeur Technique (30 ans et issu comme vous d'une Grande Ecole) et après une période d'adaptation, vous assurerez la direction de projets informatiques complexes lors de missions de 2 à 6 mois. Vos interlocuteurs, responsables financiers de haut niveau, et le contexte technologique dans lequel vous évoluerez, représentent une belle opportunité pour démontrer votre savoir-faire et envisager à terme de plus larges responsabilités.

Nous vous remercions d'adresser ootre candidature en précisant la référence à PUZZLE Management -9, rue Villebols-Mareuil 75007 Paris.

### Uroupe financier, filiale de la Compagnie Bancaire, nous sommes spécialisés dans les produits de placement et de prévoyance destinés tant aux particuliers qu'aux епигерліяся. Nos signes particuliers : - des produits à forte notoriété. - une équipe de 450 - une informatique de pointe (gros systèmes IBM, HP, DB2, Oracle...), – un développement international.

CARDIF

# Adjoint au responsable des études informatiques

Pour seconder notre Directeur des Etudes Informatiques, nous recherchons un informaticien à fort potentiel, de 30/35 ans, de formation BAC + 4 ou 5 et possèdant:

- une expérience diversifiée en méthodologie et direction de

- une capetrate divine grande diversité de projets,
- la pratique du management d'équipes,
- si possible, la connaissance du secteur banque ou assurance,
- d'évidentes qualités relationnelles.

Il se verra confier la responsabilité d'une équipe de haut niveau 115e verra conner la responsabilité à une equipe de haut niveau (15 à 20 personnes) et d'une grande diversité de projets en développement (comptabilité, télématique, marketing, IARD...) ainsi que la coordination des relations avec les utilisateurs.

Si ce contexte stimulant et les perspectives d'évolution rapide du poste vous motivent, adressez votre candidature sous réf. 645 à Marle-Christine BARJOLIN – CARDIF – 56, avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

COMPAGNIE BANCAIRE-



Le Monde

••• Le Monde • Mercredi 20 février 1991 XIII

Filiale d'établissements financiers, cette société a pour vocation de produire et de commercialiser, auprès d'une clientèle sélectionnée, des progiciels spécifiques de gestion d'instruments financiers. Elle recherche un

# Chef de projets

produits de back-office

Après une prise de connaissance du domaine fonctionnel et de son marché, vous prenez la responsabilité du secteur couvrant le back-office des opérations de marché et les relations

Nous confierons ce poste à un ingénieur de formation révétant un réel talent de manager d'équipe multi-projets. En prenant la conduite de cette unité, il valorise l'expérience acquise pendant 4 à 6 années, au sein du monde de l'Informatique financière, et plus particulièrement de mandé de l'anformatique financière, et plus particulièrement des marchés de capitaux.

REPRODUCTION INTERDITE

:\$

La Santa Carter

tha arrage

UR

· Transport 

4.74

IN MEMBERSHIP

is an erady.

.ant(e)

logue

1.074

Michel DHEUR, notre conseil, étudiera avec soin et en toute confidentialité les dossiers (lettre manuscrite, C.V. et photo) que vous lui adresserez sous la référence MDh 02.470 au cabinet M.D.A. - 104, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris.

Conseil en ressources humaines.

Filiale d'un des tout premiers organismes financiers français, cette société est en charge de la logistique des systèmes informatiques des principaux marchés financiers. Regroupant 150 collaborateurs, elle recherche pour le service réseaux de son département Marché un

## Ingénieur réseau

informatique financière

Directement rattaché au responsable du service, vous intégrez l'équipe en charge du support technique du réseau desservant les établissements financiers adhérents du système. En étroite collaboration avec les intervenants garants du bon fonctionnement du réseau, vous aurez pour mission d'assurer sa supervision et la mise en œuvre de son évolution. Autour d'un important site central - IBM, TANDEM, DEC -, vous intervenez dans un environnement à matériels et logiciels hétérogènes - X25, PC...

Nous confierons ce poste à un informaticien de formation supérieure - Ingénieur Ecole. DESS... - ayant déjà une expérience de 2 à 3 ans. A partir de sa connaissance des réseaux, nous lui proposons de participer à l'évolution financière de la Place.

Bruno RAMEAUX étudiera avec soin et en toute confidentialité les dossiers (lettre manuscrite, C.V. et photo) que vous lui adresserez sous la référence BRa 02.469 au cabinet M.D.A. 104, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

Conseil en ressources humaines.

# Concevez notre base de données techniques.

SEXTANT Avionique, premier pôle européen en électronique de vol, se situe en tant que filiale au carrefour des deux grands groupes AEROSPATIALE et THOMSON.

Responsable de la conception et du suivi de notre nouvelle base de données techniques dans un environnement IBM, vous intervenez depuis l'analyse des travaux du groupe jusqu'à la maîtrise d'œuvre des développements

De formation MIAGE, MST ou équivalent, spécialisé en informatique générale ou de gestion, vous avez

CASE serait un atout supplémentaire. Pour ce poste qui implique de nombreux contacts en interne et en externe, autonomie, goût du travail en

Merci d'adresser votre candidature, en précisant la référence DSI/BD, à SEXTANT Avionique, Responsable du recrutement, 25 rue Jules-Védrines

L'ELECTRONIQUE DE VOL PUESSANCE 4

acquis, lors d'une première expérience, la maîtrise de la méthode MERISE. La connaissance des outils MEGA (Gamma International) et de PREDICT-

équipe et sens relationnel sont des qualités indispensables.

26027 Valence Cedex.



de formation supérieure, vous êtes débutants ou lère expérience et possédez des connaissances Télécom, dans un environnement UNIX sî possible.

Interface avec nos réseaux commerciaux, vous avez une réelle responsabilité vis à vis de nos filiales auxquelles vous apportez votre soutien technique pour l'introduction des nouveaux produits, et pour le traitement des problèmes complexes en clientèle.

Au sein de notre équipe support, vous établissez des diagnostics et trouvez les solutions adaptées pour améliarer les produits qui vous sont confiés.

Outre votre rigueur et votre espait d'initiative, nous attendons de vous une réelle implication sur ces projets qui sont un des points cleis de l'offre BULL.

Pour ces postes basés en région parisienne, l'anglais est nécessaire.

à Sophie Poulet - Service Recrutement BULL SA 94 avenue Gambetta - 75990 Paris Cedex 20

Résecux et s<del>y</del>stèmes d'information Positionnés parmi les toutes premières maisons parisiennes de courtage, nous intervenons, avec 75 collaborateurs, sur les marchés financiers. Pour notre logistique informatique, outil privilègié de notre développement, nous recherchons le

### Jeune responsable informatique micro marchés financiers

Rattaché à la direction générale, vous avez pour vocation de garantir le bon fonctionnement

et le devenir de notre système d'information à base de réseaux de micros-3 serveurs pour une quarantaine de postes IBM et COMPAQ.

Outre la mise à niveau permanente de l'architecture et des outils associés, vous prenez en charge les nouveaux développements comme l'automatisation des carnets d'ordres pour les activités liées au MATIF, de la saisie sophistiquée des ordres à leur dépouillement.

Ce poste s'adresse à un informaticien de formation supérieure ayant déjà 2 à 3 ans d'expérience. Il souhaite confirmer sa pratique des architectures de réseaux de micros dans un environnement où les concepts de sécurité, performance et ergonomie sont premiers.

> Michel DHEUR, notre conseil, étudiera avec soin et en toute confidentialité les dossiers (lettre manuscrite, C.V. et photo) que vous lui adresserez sous la référence MDh 02.471 au cabinet M.D.A. - 104, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

Conseil en ressources humaines.

Ensemble, exceller dans nos métiers, gapner en Europe

LE CRÉDIT AGRICOLE **CONFIRME** 

SA DYNAMIQUE

DE SUCCES : PREMIERE BANQUE

EUROPÉENNE.

5700 GUICHETS. 73000 SALARIÉS



## CHEFS DE PROJETS DANS LA PREMIERE BANQUE D'EUROPE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

CAISSE NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE Première Banque en Europe par le bilan, nous poursuivons notre développement en accélérant notre diversification vers les particuliers, les entreprises et l'international. Notre Direction Informatique dans le cadre d'une politique informatique cohérente pour 1992 a décidé d'étoffer le Département Etudes en recrutant de nouveaux

Après une formation à notre méthode interne, ils prendront la responsabilité de projets informatiques importants. En liaison avec les utilisateurs, ils concevront des applications et choisiront les

moyens matériels et humains à mettre en place. Pour ces postes basés à Saint-Quentin-en-Yvelines, nous souhaitons rencontrer des chefs de projets âgés de 28 à 35 ans, de formation ingénieur ou équivalent, possédant une expérience réussie Identique ou transposable dans les études de projet concernant les produits bancaires, les marchés financiers, la comptabilité bancaire... et connaissant notamment de préférence l'environnement IBM-MVS, Merise, PacBase, DB2.

Autonomie et esprit d'équipe avec la hiérarchie et les partenaires — filiales et calsses régionales — alsance relationnelle, profession-nalisme technique, autant d'atouts exigés pour ces véritables "patrons" de projet qui pourront évoluer au sein de notre Groupe.

Merci d'adresser votre lettre de motivation + C.V. + prétentions sous la référence 3039/MB à notre Conseil Paul-Emile Taillandier

10, rue du Colisée - 75008 PARIS. TAILLANDIER

ETHIOUE ET RECRUTEMENTS

ÉTHIQUE ET RECRUTEMENTS

en forte expansion cherche son

RESPONSABLE INFORMATIQUE

B.G.A.

Société spécialisée en analyse de modèles financiers

Vous axez une formation d'ingénieur, et justifiez d'une expérien 2 à 3 ans. Vous aurez la responsabilité de :

— mettre en place l'infrastructure informatique (DOS/UNIX),

— suivre et contrôler les projets informatiques,

— trouver des solutions aux besoins spécifiques.

Merci d'adresser votre candidature et CV à

Jaime de Marichalar, B.G.A., 11, rue Marsollier, 75002 Paris

Si vous souhaitez valoriser votre talent, écrivez vite

XIV Le Monde • Mercredi 20 février 1991 •••



**ORGANISATEUR** 

JET CONSEIL

VOTRE MISSION:

- la participation à la définition du périmètre des
- VOTRE PROFIL:

JET CONSEIL - 10, rue de Bêrague - 75004 PARIS.

# Venez piloter des projets ambitieux

mes notamment l'un des "grands" de la distribution : un secteur en pleine mutation qui se dote des outils les plus sophistiqués. Notre Direction des Systèmes d'Information se renforce.

Nous recrutons des

Chets de projets

Dans le codre de son activité HIGH-TECH SYSTEMES GRAPHIQUES HAUTES PERFORMANCES

POUR LA DEFENSE AERIENNE

RECRUTE

SPÉCIALISTE SYSTEMES DE COMMUNICATIONS Vous maîtrisez le développement des protocoles de

réseaux locaux (2 ans d'expérience). Vous participerez à l'analyse et à la réalisation de

SPÉCIALISTE LOGICIEL D'APPLICATION

Vous avez une expérience confirmée (4 à 5 ans) en conception et développement. Nous vous proposons

d'intervenir sur des systèmes de simulations tactiques

Environnement C sous OS9, standards graphiques type

Vous avez une première expérience (1 à 2 ans) en développement (de préférence en C) et vous avez

Vous prendrez en charge la réalisation d'un logiciel,

Merci d'adresser votre dossier de candidature (C.V.,

lettre manuscrite) sous référence 66/1 à notre Direction du Personnel 214 rue du Fbg St Martin

Nous prions instamment nos annonceurs

d'avoir l'obligeance de répondre à toutes

les lettres qu'ils reçoivent et de restituer

aux intéressés les documents qui leur ont

Environnement temps réel C sous OS9.

utilisé un SGBD type informix ou oracle.

utilisé pour gérer des plans de vol.

dans un contexte international.

PHIGS, ou X-WINDOW.

SPÉCIALISTE SGBD

75010 PARIS.

été confiés.

Au sein du groupe

notre projet.

MERLIN GERIN

Dans le cadre de la refonte de nos systèmes d'information et de nos actions de rationalisation et d'harmonisation, nous aurons à vous confier des projets ambitieux. Pour cela, vous serez amené à animer une petite équipe.

Votre profil: · ingénieur ou MIAGE.

800 personnes

dont 250 Ingénieurs

- 5 ans d'expérience dans un service études ou SSI). - connaissance de l'environnement gros systèmes IBM/MVS -CICS - DB2. - anglais indispensable.
- Si de plus, vous avez la pratique d'un ACL, ne laissez pas

passer cette opportunité exceptionnelle. Postes basés au siège à Saint-Etienne.

Merci d'adresser votre dossier de candidature au Responsable du Recrutement Cadres, CASINO,

Service Ressources Managériales

Société de Conseil Commercial cherche pour son département informatique :

### ANALYSTE PROGRAMMEUR

- Pour analyser, concevoir et développer sur micro-informatique des logiciels destinés à nos clients.
- Pour participer à l'élaboration de nouveaux produits et services micro-informatiques. PROFIL SOUHAITÉ: Bac + 2 à Bac + 4. 3 à 5 ans d'expé-
- rience professionnelle micro-contact clientèle. • RÉMUNÉRATION : 170 KF environ.

Adresser CV, lettre manuscrite, photo et prétentions à :

BCMW

Service du Personnei, 2 bis, rue Nicolas-Houel, 75005 PARIS

Informaticien créatif - ambitieux expérimenté - manager

KIS

devenez notre RESPONSABLE DE PROJETS Depuis le premier modèle, nous sommes les leaders

incontestés des machines d'impression de cartes de visite Nous créons, autour de ce concept dont nous avons écrit les logiciels, une gamme complète, fortement axée sur la micro-informatique (TURBO PASCAL sous MS DOS.

Nous recherchons le PATRON de l'équipe pluridisciplinaire de développement de cette nouvelle ligne de produits

Ingénieur informaticien de formation, concepteur pragmatique ayant le sens des responsabilités, votre expérience aura démontré que vous possédez de réelles qualités d'animateur. La connaissance du pilotage des tetes thermiques serait un plus Coordinateur de l'activité de plusieurs ingénieurs et

techniciens, vous serez en étroite relation avec le marketing et participerez aux orientations stratégiques. Les fréquents contacts avec nos clients implantés dans tous les pays industrialisés imposent une grande disponibilité et la : aîtrise de la langue anglaise. Merci d'adresser votre candidature, sous réf. RDP, à Kis. DRH, BP 204X, 38043 Grenoble Cedex.

Nous sommes le 2ª Groupe d'Assurances en France et le 5ª en Europe. Nous recherchons notre Responsable Etudes Informatiques pour l'ABEILLE VIE.

Sous la responsabilité du Directeur Informatique, vous participerez à la politique informatique de la société et à la politique de développement

Vous animerez l'équipe des chefs de projet, prendrez en charge le suivi des développements informatiques, le contrôle des réalisations, la liaison avec les responsables de département.

De formation Ingénieur ou équivalent, vous bénéficiez d'une expérience de responsable études ou de chef de domaine, si possible dans le secteur de Vous savez intégrer des développements sur systèmes hétérogènes (BULL DP7,

UNIX-ORACLE, Micro MS/DOS). Vous alliez rigueur, pragmatisme et sens de l'animation.

Merci d'adresser lettre manus., CV, photo et prét. s/réf. 2931 RI/CD à Mme DUPLAN, Groupe Victoire, 52, rue de la Victoire, 75009 Paris.

Société d'ingénierie recherche pour un important projet Industriel dans le domaine des PRODUITS POUR ANIMAUX, un

åge 35/45 ans.

RESPONSABLE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Postes à pourvoir rapidement.

Envoyer CV, photo et prétentions sous réf 91043 à LEVI-TOURNAY ASSCOM, 31 Bd Nouvelle 75083 Paris Cedex O2 qui transmettra

Spécialisé dans cette activité.

### Ingénieur électronicien

Nice

Filiale dynamique d'un groupe de 10 000 personnes, intervenant dans le domaine des techniques de pointe, nous continuons notre croissance et intégrons, dans une équipe d'étude et développement de croissance et intégrons numériques projetiques de cartes et de systèmes numériques, un ingén

Diplômé d'une Ecole Supérieure d'Ingénieurs en électronique, il possédera une expérience de 3 à 5 ans en milien industriel (développement de cartes microprocesseurs, ASIC, logiciels en assembleur, bus standards)).

A l'aise dans les contacts humains, connaissant bien l'anglais, il sera disponible pour des déplacements occasionnels. Vous trouverez des informations sur le poste sur Minitel 36.15 code

Merci d'adresser leure manuscrite, CV, photo et prétentions à Notre conseil CAPFOR NICE - 63, avenue Cyrille Besset 06100 NICE.

L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS ute, pour remlorcer l'équipe de sou Département langes, un

MODELET

**ENSEIGNANT-CHERCHEUR** EN IMAGERIE BIOMEDICALE

des étudiants qui préparent une thèse. Vous participerez au est de la politique de contrats et de coopération internationale. Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur on de l'université, vous possédez une solide formation en traitement des images, en traitement des signaux ainsi qu'en informatique. Vous avez à votre actif une expérience de la recherche en milieu hospitalier on avez travaillé en relation avec des équipes hospitalo-universitaires.

Merci d'adresser votre dossier de candid—are et prétentions au Chef du Département Images de l'École Nationale Supérieure des l'élécommunications 46, rue Barrault - 75634 PARES CEDEX 13

NGEN RESPONSABLE

The Village in Signification

. ETUD M CA ""等争 E-2-7 たったが、 病性

. 1675 

The state of the s 

------

lirect,

1.12

11.1

... . ::-

- 51 57 Lare

100 A 222

-::=

 $\tau_{i}$ 

Secteurs de l'ointe

# Ingénieur

réussite à son avance technique continue et à son esprit de service poussé jusqu'au moindre détail

Son exploitation, sa sécurité, sa rentabilité dépendent d'abord de la Maintenance et de l'adaptation permanente de l'Équipement composé de ses quelque 120 réservoirs de 500 à 150 000 m3 en réseau sur 15 ha, de son système de tuyauterie, de pompes et de vannes sous contrôle centralisé, de sa voirie et de ses installations maritimes prêtes à

soin apporté à la bonne exécution de ses ordres est acquis par sa force de conviction et son sens pédagogique. Il fait équipe avec le Directeur général et le Directeur des Opérations et gère près de 100 MF de budget, dont 25 MF de travaux neufs chaque année.

Ce poste captivant parce que très complet convient à un Ingénieur généraliste à dominante Électricité ou Électromécanique, confirmé dans le management sur le terrain, homme de méthode, prêt à se remettre en cause à chaque instant mais ferme dans le commandement et le respect des procédures. Vous vous êtes reconnu:

pour en parler, M. René CASIMIR, Directeur AWV RESSOURCES HUMAINES, est votre contact personnel et confidentiel; appelez-le maintenant au (1) 47-20-06-50 ou

# Services Pétroliers

### ■ Les Services Pétroliers de SCHLUMBERGER conçolvent, fabriquent et utilisent partout dans le monde des équipements destinés à la recherche, à l'évaluation et à l'exploitation des champs

Les nouvelles générations d'équipements d'essais de puits que conçoivent et réalisent les équipes d'ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER font appel à des développements technologiques avançés en électronique, mécanique, informatique... Nous recherchons des

### INGÉNIEURS GRANDES ÉCOLES Débutants - 1ère expérience

à qui nous souhaitons confier des responsabilités dans les domaines suivants:

### • ÉTUDES ÉLECTRONIQUES (ANALOGIQUES ET DIGITALES)

En liaison avec nos Centres de Recherche en Europe et aux USA et à partir d'outils de CAO performants, vous participerez au programme d'études d'un système de transmission d'informations à partir du fond d'un pults: définition du système, conception des circuits électroniques, des sous-ensembles, construction des prototypes...
(Réf. EE)

### • ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT EN **MÉCANIQUE DES FLUIDES**

Des compétences (Thèse, spécialisation...) dans le domaine des écoulements multiphasiques complexes (eau, gaz, pétrole) sont nécessaires pour ce poste où vous prendrez une part active à la définition, à l'étude, au développement et à la mise au point d'équipements de haute technologie pour la mesure des fluides pétroliers: débit, densité... (Réf. EM)

### TESTS EN PRODUCTION

En étroite relation avec les Etudes et les Méthodes, vous serez chargé de la conception, de la mise en oeuvre et de l'optimisation de l'ensemble des tests et moyens de test depuis la conception des produits jusqu'à leur fabrication.

Electronicien de formation, vous possédez de préférence une première expérience industrielle.

Ces postes, basés à Melun, vous ouvriront de larges perspectives de carrière au sein de SCHLUMBERGER. Une bonne maîtrise de l'anglais serait, à ce titre, un atout.

Merci d'adresser lettre, C.V. et photo, en précisant la référence du poste concerné, à la Direction du

ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER **Division Flopetrol** 

### Notre activité robotique autonome : un environnement de grands projets européens.



# **CHEF DE PROJET**

Vous rejoindrez notre équipe pluridisciplinaire chargée du développement d'une ligne de robots de

Nous vous confierons le suivi et le contrôle des travaux des différents intervenants : équipe interne de FRAMATOME, PREMIER CONSTRUC-8 personnes, sociétés prestataires, organismes de TEUR ET EXPORTATEUR MONDIAL recherche associés. DE CENTRALES NUCLÉAIRES AVEC Vous serez responsable de l'avancement des projets.

de la réalisation des systèmes en conformité avec les 56 UNITÉS EN SERVICE DANS LE cahiers des charges et dans le respect des budgets et MONDE, EST AUSSI LE DEUXTEME GROUPE EUROPÉEN DE CONNEC-

Vous êtes ingénieur électromécanicien de formation, éventuellement titulaire d'un diplôme de 3e cycle. A TIQUE, LA PREMIERE ENTREPRISE 35 ans environ, vous avez une expérience confirmée Française de Mécanique et le en recherche, conception, réalisation et mise en service de robots industriels ainsi qu'en conduite de PREMIER PÔLE EUROPÉEN projets multipartenaires. Votre esprit critique, votre D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. curiosité technique vous permettront d'assurer également une mission de réflexion sur l'évolution AVEC 14 300 PERSONNES RÉPARTIES SUR LES CINQ

Pour cette fonction, évolutive en termes de responsabilités hiérarchiques, l'anglais est indispensable et l'allemand souhaité.

Merci d'adresser lettre manuscrite et CV au Groupe Framatome, Service Emploi, 10 rue Juliette-Récamier, 69006 Lyon, en précisant la réf. SB/4442 et vos prétentions de salaire.



CONTINENTS, UN CA DE 20

MILLIARDS DE FRANCS DONT

25 % à l'export, le Groupe

FRAMATOME SAURA VOUS DONNER

TOUS LES MOYENS POUR RÉUSSIR.

**GROUPE FRAMATOME** 

Les technologies de l'essor.

### Responsable d'une ligne produits dans un environnement international:

**UN AVENIR QUI** SE PROFILE BIEN

Chef de file de la branche bâtiment du groupe COCKERILL, notre société (800 personnes, 18 filiales, 1,5 Md de CA), № en Europe des aciers profilés pour le bătiment (couverture, bardage, panneaux sandwich...) maintient en France et à l'Export un fort taux de croissance et de résultats.

La maîtrise parfaite des technologies, des efforts permanents dans le développement de produits diversifiés, de qualité, répondant au mieux aux besoins des utilisateurs, sont les atouts que nous déployons pour atteindre notre objectif : demeurer la référence permanente sur notre marché. Dans ce contexte, nous recherchons, pour notre siège de BAR-le-DUC (55), un

### **INGENIEUR R & D**

(AM, ENI, ENSI... ou DEA)

Au sein de la branche internationale bâtiment du groupe, vous agissez dans votre spécialité en véritable chef de produit. Interface entre la production et le commercial, vous êtes chargé de concevoir les produits les mieux adaptés aux marchés actuels et futurs, en promouvoir la technologie et recommander les

A 25 ans minimum, de formation ingénieur AM, INSA, ENI..., ou universitaire, vous êtes débutant ou disposez d'une première expérience en recherche et développement au contact de l'industrie.

Merci d'adresser lettre manuscrite et CV détaillé avec photo et salaire actuel sous la réf. 3880/HAM à notre conseil :

17. rue Courmeaux - 51100 REIMS

MORENO CONSULTANTS REMS-PARIS-LYON

### Responsable de Service Logistique



Cette nouvelle Division crée pour son Etablissement d'ANGERS (49), le poste de

Responsable de Service Logistique. Rattaché au Directeur Achat et Logistique, votre mission co Ordonnancer la fabrication

Définir les programmes d'appr

iser les finz et les stocks

er et contrôler les actions visant à l'amélioration de notre service client. Initiative, créativité, sens de la communication et rigneur vous permetiront d'assurer ces miss efficacité et de participer en étroite collaboration avec les antres services à l'atteinte de nos objectifs.

De formation **Ingénieu**r on équivalent, concrétisée par une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction analogue, la pratique de la GERO, de la micro-informatique et une boune maîtrise de l'anglais vous arcent en plus de vos atonts personnels, les moyens de réuseir au sein d'une équipe dynamique et

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV, photo et prétentions ) à VALEO ALTERNATIONS DEMARREURS - Direction des Ressources Humaines - 6 rue François Cevert EP 1014 - 49000 ANGERS.

Le Groupe Valso, par ses réalisations, son potential technologique, son implantation Internationale, est l'un des principaux partenaires des constructeurs automobiles et véhicules inclustriels dans le monde. Valeo compte près de 30 000 personnes réparties en dix branches d'activité. Le Groupe dispose de plus de 80 usines ou centres de recherche et réalise un chiffre d'affaires de 20 miliards de francs, dont plus de la moitié hors de France.





# RESPONSABLE ÉQUIPEMENT Le Havre - 320 KF +

Cette entreprise performante, filiale de SUEZ, est le numéro un français du stockage de produits pétroliers. Extension logistique des principaux grands raffineurs de Basse-Seine, avec ses 300 MF de CA et 30 MT de flux traités, 280 personne elle dois sa répussité à company de la com

recevoir des bateaux jusqu'à 750 000 tonnes.

La première qualité de l'Ingénieur Responsable de cet équipement est la vigilance ; le Il manage 2 cadres, 10 contremaîtres et 50 techniciens chevronnés.

écrivez-lui (lettre, CV, photo) : 1, rue Auguste-Vacquerie, 75116 Paris



Schlumberger

INGÉNIEURS ET CADRES proposés par Schlumberner

228, rue Einstein - B.P. 592 - MELUN Cedex

### Votre expertise en procédés au service de l'innovation



Branche Biscuits

avec les marques

La, Hendebert, l'Aksacienne Belin, Jacob's...

> présent dans 9 pays avec 37 usines...

### Ingénieur développement technologique

Le Centre international de recherche de la Branche Biscuits (70 personnes) intervient pour l'ensemble des sociétés de la Branche en relation avec leurs propres équipes de recherche et de développement. Pour faire face à des projets novateurs, le Responsable du Dévelopent Technologique souhaite intégrer un jeune ingénieur, diplômé d'une permen reciniosogque somate amègne un jeune ingenieur, cipionie o un école agro-alimentaire, maîtrisant blen les process alimentaires après une première expérience de 3 ans en production ou en développement et

maissant de préférence le chocolat ou la confiserie commansant de preterence le cinconst ou la comisene. Avec une large autonomie et l'appui des différents services du centre, vous conduirez des projets d'optimisation des procédés de fabrication et développerez de nouvelles technologies de mise en œuvre. Assurant les essais en atelier pilote, vous superviserez également le lancement industriel

Basé en région parisienne, ce poste est riche de co sur les différentes sociétés de la Branche. Il vous

préparera à une évolution opérationnelle. Merci d'adresser votre candidature, sous réf. 97 M, à Hervé et Millet Consell, 27 rue des Vignes, 75016 Paris.

### JEUNE INGENIEUR THERMIQUE

ESYS, filicle du Groupe ELF AQUITAINE, est l'un des leaders français dans le domaine de la gestion d'équipements therméques. Nos octivités d'automatisation des installations de génie climatique sont en plein essor et dans ce cadre, nous recherchons un trafaire.

Au sein de l'équipe chargée de promouvoir les techniques de gestion automatisée auprès du terrain, vous serez plus particulièrement responsable de l'animation et de l'assistance dans le domaine de la l'élégestion et de la l'élésurveillance.

En Balson avec les responsables nouvelles technologies des Directions Régionales et Agences, vous aurez un rôle : • d'animation et de formation des opérationnels techniques et commerciaux et plus généralement d'assistance dans la mise en

place des systèmes.

• de veille technologique et commerciale : vous assurerez l'interface entre les fournisseurs et les agences dans un souci raperroce entre les fournisseurs et les agences dans un souci d'amélioration de la gamme des produits.

Enfin, vous participerez à la définition de nos axes de développement. Nous vous voyons Jeune Ingénieur grande école (INSA, LTC) en thermique ou régulation, débutant ou avec une toute première expérience. Vos qualifés de contact, d'initiative et de rigueur vous pe de mener à bien cette mission variée et évolutive.

Merci d'adresser votre dossier de candidature sous réf. IGT à l'attention de Séverine de CACQUERAY - ESYS -73 Boulevard Haussman 75008 PARIS.

4ssocions not thegies

## **Ingénieur Etudes** et Management Logistiques

Sophia Antipolis (06)

THOMSON SINTRA ACTIVITES SOUS-MARINES: CA 1 900 MF, 2 300 personnes dont 1/3 d'ingénieurs. Premier exportateur mondial de sonars, nous foumissons, installons et entretenons des systèmes de lutte anti sous-marine faisant appel à des technologies variées : acoustique, magnétisme, hydrodynamique, électronique et informatique.

Ingénieur logistique, vous définissez la part logistique des propositions commerciales (maintenance, rechanges, outillage, documentation, formation), la soutenez devant le client et animez l'équipe de réalisation. Un poste de coordination-clef impliquant une forte maîtrise de gestion de projets, d'excellentes qualités relationnelles tant vis à vis des clients que des services internes (technique, qualité...).

Ingénieur électronicien ESE, TELECOM... vous avez nécessairement une première expérience de responsable de projets chez un équipementier dans le domaine électronique et/ou informatique, et une forte motivation pour un mêtier de contacts et coordination. Alors écrivez-vite sous réf. 555.03 aux Consells En Recrutement Associés, 1 av. G. Pompidou - BP 3211 - 69403 Lyon cedex 03 ou tapez 3617 Code CPR référence A21C69.

LES CONSEILS CE EN RECRUTEMENT



### INGENIEUR THERMICIEN OU MECANICIEN

### Responsable maintenance et travaux neufs

Notre société, filiale d'un très important groupe international, est parmi les premières en France dans son domaine d'activité. Nous avons développé depuis une vingtaine d'années une activité liée à la maîtrise de l'environnement et à ce titre, nous concevons et exploitons des unités industrielles de traitement des déchets ménagers, en particulier par incinération. Nous souhaitons renforcer la Direction spécialisée dans ce domaine et nous recherchons un Ingénieur.

Rattaché au département technique du siège et en contact avec les Directeurs d'usines (une vinataine en France), vous serez chargé de la maintenance de l'outil de production de l'ensemble des unités. Vous assurerez la définition des cahiers des charges pour la mise en place de nouveaux équipements et suivrez leur

pourrez participer également à l'élaboration et à la construction puis à la mise en route de nouvelles

Ingénieur diplômé d'une grande école (ENSAM, INSA, UTC...), vous avez l'expérience d'une fonction similaire dans un environnement industriel automatisé Vos compétences techniques sont complétées par des qualités d'organisation et de négociateur. Le poste, base à Paris, supposera des déplacements en province dans les usines

Notre conseil, Nicole Marichez, étudiera confidentiellement votre candidature, adressée sous réf.M/174, à Linden, 14 rue Pergolèse, 75116 Paris.



'AMBASSADEUR'

DE NOTRE

TELEGESTION

ESYS

Groupe industriel plurinational, SANOFI est présent dans trois secteurs d'activités : Santé Humaine, Coemétologie et Partums, Bio-activités. Avec 30 milliards de CA, il doit sa réussite à la richesse de ses 35 000 collaborateurs, répartis dans 100 pays : des hommes et des femmes animés par le même esprit d'ouverture sur le monde, un sens aigü du dialogue et la capacité à amiciper, créer, s'adapter,

Pour son Centre de Recherches en Biotechnologie de Labège, près de Toulouse, SANOFI ELF BIO RECHERCHES recrute un

ON : au sein du Service Informatique et Calculs, vous serez chargé esoins liés aux procédés de fermentation • de modéliser et skruler ces pposer les algorithmes spécifiques en vue de l'automatisation • de sation des procédés biotechnologiques.

: à 25-35 ans, vous êtes diplômé d'une Ecole d'Ingénieur option rivalent. Le connaissance de la modélisation et de l'optimisation des ait un plus, la maîtrise de l'anglais déterminante.

FRONS : • un environnement scientifique et technique de haut niveau prendre des responsabilités importantes • le souci d'améliorer vos une formation permanente répondant à vos besoins.

ourvoir au plus tard en juillet 1991. Merci d'adresser C.V. et lettre NOR ELF BIO RECHERCHES - Labège Innopole - BP 137 -



ASCOT spécialisée en ingéniérie en milieu industriel recherche

INGÉNIEUR D'AFFAIRES rtion: AM-INSA-ENSAIS STRASBOURG-ESCAE

futur dans un contexte de très haute technologie et de bénéficier de

Expérience : 4 à 5 ans dans un poste similaire ou autre (entratien, tra Langue : Allemend courant (lu. perié, écrit) souhaisé. Compétence : Génie climatique, génie électrique. Rémunération : Fixe important + iméressement important (direct et sociée),

Marci d'envoyer CV + lettre monuscrite + prétantions à notre conseil seus réf. 90/054 à :

S.G Managers Service 169, av. de Chabeuil, 26000 Valence, ou tél : 75-55-00-10

MEDIAPA SO/54 roe de Silly 92513 BOULOGNE BILL, CEDEX,

COMMISSARIAT 🎇 A L'ENERGIE ATOMIQUE POUR LA GESTION ... DES DECHETS! RADIOACTIFS

### MAITRISER LE PRESENT ASSURER L'AVENIR

Responsable de la gestion à long terme de tous les déchets radioactifs français, l'AliDRA développe et met en œuvre, dans un contexte scientifique et technique de bust niveau, des concepts de stockage garantissent la protection de notre environmentent notre et fetur. Cette expertise est d'ailleurs

gurramessant la protection de notre environnement actuel et tutur. Cette exportise est d'ailleurs reconnue au niveau mondiul commo um référence. Avec 250 personnes, principalement des ingénieurs, que culture d'entreprise fortement arientée vers la recherche, des compétances techniques avancies mises au service d'objectifs indestriels, l'ANDRA assore efficacement une mission autionale de première l'apportance. En sur sein, la division de la sécurité et de la protection de l'environnement (DSPC), avec 25 personnes locsées à fortienny-aux-lloses, joue on rôle fendamental d'analyse de stiruté et de seint radiologique des sites de stockage ainei que d'interfeca avec les autorités ministérielles compétantes. Pour

### Seconder le chef de division sécurité et protection de l'environnement

at le représenter dans les instances de coordination, notamment sur les apperts sécurité et projection radiologique des personnes et de l'environnement, DSPE recherche un ingénieur qui souhaiternit mettre so materité et se longue expérience profique de ces domnines au service des synthèses et

Merci d'adresser votre dossier de candidatore, suos la réf. 81951, à Lucien Brassard, OC Conseil, 3 rue E. B. A.-Pougeat, 92500 Ruel-Malauisan. Réposdeur Minitel : 42.36.10.30.

New YHUR CO

·------÷--

ে- <u>েন্দ্র</u>ু

چىنىيەت ئۇران



REPRODUCTION INTERDITE direct<sub>»</sub>

••• Le Monde • Mercredi 20 février 1991 XVII

# Le Monde ecteurs de l'ointe

# e CNET, le plus court chemin entre aujourd'hui et demain

Vous êtes ingénieur, débutant ou 1ère expérience, et passionné par la recherche et les techniques de télécommunication.

Reconnu mondialement pour ses compétences et ses réalisations d'avant-garde telles que la commutation temporelle, le RNIS, les télécommunications spatiales, le visiophone, le Centre National d'Etudes des Télécommunications (CNET) vous propose aujourd'hui de participer à ses grands projets de recherche fondamentale et appliquée.

Vous travaillerez ainsi avec les plus grands experts scientifiques et industriels français et internationaux sur la conception, la mise au point et la mise en place des systèmes et services que l'industrie développera.

Autonome et possédant le goût du travail en équipe et des contacts, vous trouverez un environnement professionnel évolutif où tous les moyens vous seront donnés pour exprimer votre créativité dans des domaines aussi variés que :

- le traitement du signal
- la communication avec les mobiles
- les réseaux intelligents
- 📕 les réseaux d'entreprise...

Que vous soyez universitaire ou issu d'une grande école, merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, C.V. et photo) à : Patrick MAILLET, CNET, Secrétariat Général, Direction de la Gestion des Ressources Humaines, 38/40 rue du Gal Leclerc, 92131 ISSY-LES-MOULINEAUX.





## Jeune ingénieur industrialisation et ingénierie

Région Lyonnaise

Filiale d'un grand groupe industriel diversifié et décentralisé (4 milliards de CA, plus de 5 000 personnes), notre société (500 personnes) est spécialisée dans la transformation des plastiques. Elle connaît croissance et rentabilité, et conduit une politique soutenue d'investissements (30 millions/an).

Rapportant au Directeur Industriel, vous participez à l'élaboration des plans d'investissements, concevez et pilotez des projets en particulier d'amélioration de productivité et d'informatisation de process, coordonnez les relations avec fournisseurs et engineerings externes, apportez un support technique à la production. Un poste de coordination de haut niveau, qui exige une grande capacité de propositions et une forte maîtrise de réalisation.

Ingénieur Grande Ecole, vous avez une première expérience d'environ 2 ans et compétences et goûts pour la mécanique et l'Informatique. Vous voulez maintenant rejoindre une entreprise de taille moyenne, en mutation, où vous pourrez affirmer votre vocation industrielle dans une fonction riche, diversifiée et évolutive. Alors écrivez-vite sous réf. 543.02 M aux Conseils En Recrutement Associés 1 av. G. Pompidou - BP 3211 - 69403 Lyon cedex 03, ou tapez 3617 code CPR - Référence A21C84.

LES CONSEILS CE EN RECRUTEMENT

----



## **INGENIEUR COMMERCIAL**

Provence - Côte d'Azur

IOS, société de services informatiques et d'ingénierie de systèmes, est filiale du groupe Générale des Eaux. 200 ingénieurs dont 60 en région sud contribuent à son développement. Dans le domaine des systèmes d'information, l'offre IOS s'appuie notamment sur le savoir-faire de ses ingénieurs en matière de SGBD relationnels et de méthodologie. Déjà dotée d'une forte notoriété auprès de ses clients, IOS poursuit et accroît sa pénétration régionale, en études et réalisations informatiques. De formation supérieure, vous êtes soit un chef de projet artiré par une carrière commerciale, soit un ingénieur

commercial ayant acquis une première expérience dans la vente de prestations intellectuelles. IOS vous offre de valoriser vos aptitudes professionnelles et relationnelles en développant sa clientèle composée de grands comptes. Votre réussite vous ouvrira des perspectives de carrière intéressantes au sein d'IOS et du groupe Générale des Eaux. Ecrivez à Sophie COHEN en précisant la référence A/X5196M - PA Consulting Group -11, cours Gambetta - 13100 AIX-EN-PROVENCE - Tél. 42.21.12.72. (PA Minitel 36.15 code PA)



PA Consulting Group

Creating Business Advantage

recherchons des ingénieurs confirmés ayant des qualités marquées d'orga

### LE RESPONSABLE DE LA CELLULE COORDINATION DES ETUDES DE GENIE CIVIL ET VRD

Il aura environ 10 ans d'expérience "études" acquise en BE, société d'aménagement ou d'ingénierie ou

## LE RESPONSABLE DE LA CELLULE PLANIFICATION

Il oura environ 10 ans d'expérience en planification de travoux acquise en entreprise de BTP, société d'aménagement ou d'ingénierie, ou cabinet spécialisé en maîtrise d'auvrage.

Ces deux postes rottochés à la direction technique impliquent une étroite collaboration avec les différents chefs de projet.

Ecrire en précisant la référence. Discrétion absolue



### **SYNTHELABO**

Groupe Pharmaceutique Français recherche pour son unité de production chimique de Mourenx (64)

### **UN RESPONSABLE** DU LABORATOIRE DE CONTROLE

Il devra prendre en charge une équipe de techniciens assurant les analyses des principes actifs de médicaments dont la synthèse se déroule dans l'usine.

Le poste comprend également les analyses de matières premières et les suivis analytiques des

C'est un ingénieur chimiste débutant ou un universitaire (thèse de 3è cycle) ayant la maîtrise des techniques modernes d'analyse, la connaissance des réactions utilisées dans la chimie pharmaceutique, la rigueur nécessaire à l'application des bonnes pratiques de fabrication, des qualités humaines et de communication propres à l'animation d'une équipe et aux

relations avec les autres services de l'usine. Adresser lettre manuscrite, curriculum-vitae, photo et prétentions à l'attention de Monsieur le Responsable du Personnel - SYNTHELABO - sous réf. 91/12 MO Zone Industrielle - BP 30 - 64150 MOURENX

Le Monde ecteurs de l'ointe

Vivez notre passion pour la mécanique avancée

NEYRPIC FRAMATOME MECANIQUE FILIALE DU GROUPE FRAMATOME, NOTRE SOCIÉTÉ CONÇOIT ET RÉALISE DES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES COMPLEXES QUI FONT APPEL À DES SOLUTIONS

## Ingénieur conception de systèmes hydrauliques

Nous vous proposons de développer vos qualités d'innovation, de travail en équipe et d'encadrement en rejoignant notre bureau d'études qui conçoit et réalise des équipements mécaniques complexes. Vous serez responsable de la conception, du suivi de réalisation et de la mise en route de systèmes de contrôle-commandes à base d'équipements hydrauliques pour ces ensembles

Ingénieur de formation hydraulique, mécanicien ou électromécanicien spécialisé dans les circuits et commandes hydrauliques, vous connaissez les servo-mécanismes, les boucles de régulation, les composants hydrauliques et vous avez une expérience de mise en route. Des connaissances supplémentaires en automatisme et en anglais seront appréciées pour ce poste basé à Grenoble. Merci d'adresser lettre, CV et photo à NFM, Service affaires sociales, 4 avenue du Général-de-Gaulle. 38800 Pont-de-Claix, en précisant la référence AR/IH.



La Direction des Applications Militaires (D.A.M.) du Commissariat à l'Energie Atomique est le premier centre de recherche enropéen dans le domaine de la Défense. Son atout majeur : la puis-sance créative, les compétences de pointe très diversifiées de ses 6 700 collabora-teurs (dont 2 000 cadres ingénieurs et chercheurs).

La D.A.M. étudie des concepts originaux applicables aux systèmes de défense. Certains d'entre eux mettent en jeu des phénomènes complexes, insuffisamment connus, d'

# **INTERACTION**

### INGENIEURS PHYSICIENS DE HAUT NIVEAU grandes écoles ou doctorats.

débutants ou expérimentés, possédant des connaissances théoriques approfondies dans l'un au

Leur mission portera sur l'analyse, la modélisation, et le calcul de ces phénomènes, la conception et l'interprétation des expériences à réaliser. La D.A.M. les aidera à développer leurs compétences et leur proposera des carrières évolutives en fonction de leurs aptitudes et de leurs aspirations.

Postes à pourvoir en Région Parisienne. référence 3936 M à précises sur l'enveloppe seront traités confident

DEVELOPPEMENT 2, rue Dufrénoy - 75116 Paris

simplement

## Ingénieur maintenance automatisme et régulation

**Débutant ou première expérience,** vous êtes diplômé d'une grande école type ENSAM, ENSEEIHT, ESIGELEC,...(option automatisme sou-

Au sein de l'unité de fabrication des huiles de notre

- vous aurez la responsabilité technique du matériel, des logiciels et des liaisons informatiques. - vous proposerez des aménagements et des modifications techniques rendus nécessaires par des besoins

- vous superviserez les travaux exécutés par l'atelier et les sous-traitants.

Ce poste vous permettra d'acquérir une compétence diversifiée et de haut niveau, que vous pourrez valoriser par une carrière évolutive au sein de notre société, en France comme à l'étranger.

La mobilité géographique et la pratique de l'anglais sont naturellement un plus.

Poste basé à Notre-Dame-de-Gravenchon (proximité Rouen).

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo et prétentions sous rél. IM/LM à Mobil Oil Française, & M. DURUPT, Service Recrutement, Tour Septentrion 92081 PARIS LA DEFENSE Cedex 9.

AUXILEC (740 personnes - 413 MF de CA), leader Européen dans le domaine de la génération électrique embarquée destinée principalement au secteur de l'aéronautique (régulateur, alternateur, convertisseur statique...) recherche pour son

### **INGENIEUR CAO MECANIQUE**

Rattaché directement au Responsable du Bureau d'Etudes, vous prenez la responsabilité de la mise en place de la CAO Mécanique au sein de ce B.E.. Vous élaborez des procédures, effectuez la mise au point de la base de données, constituez des bibliothèques. Vous assurez la coordination entre la CAO circuits imprimés, l'IAO et le système de gestion TOLAS.

De formation Ingénieur Arts & Métiers ou équivalent, vous avez participé à la mise en place du système de CAO CATIA. Aujourd'hui, vous souhaitez valoriser cette expérience en prenant la responsabilité totale du projet.

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV) sous la réf. PG/CAO/LM à : Pierre GROISY - AUXILEC 41, Bd de la République 78400 - CHATOU







THOMSON

### GPAO, un passeport pour l'avionique.

J eune ingenieur géneraliste, avec de bonnes compétences en informatique, vous vivez depuis 2 à 3 ans une première expérience en matière de GPAO. La routine pointe son nez. Un nouveau projet, dans un contexte différent? Oui, bien sur!

Notre groupe - 10 000 personnes - est le numero 1 europeen de l'electronique de vol et a le vent en poupe. L'une de nos filiales de production, celle qui vous intéresse, est située dans une agréable ville de Touraine à 40 mn de Paris par le TGV.

Au sein du service planning, ordonnancement-lancement, vous assurerez l'interface opérationnel avec l'une des divisions clientes, réaliserez des missions d'étude et d'analyse, formulerez des recommandations, participerez à la mise en place d'un nouveau système de GPAO. Pour un premier contact, merci d'écrire sous référence 210 552 LM à notre conseil Elizabeth Morin, associée de Sirca, 140 bd Haussmann 75008 Paris.

Sirca

- Evoluer dans un environnement international high-tech. · développer vos compétences techniques, votre savoir-faire
- et votre créativité.
- conduire des projets d'envergure dans des activités variées et progresser dans un grand groupe performant :

Une opportunité unique au sein de l'équipe Ingéniérie de la Direction Technique Européenne, située à FONTAINEBLEAU (77), de

CORNINGEUROPE

# THERMICIEN

Ingénieur Généraliste Grande Ecole, vous avez, si possible une première expérience dans l'ingénièrie de procédés industriels.

Vous participerez principalement à la conception et à la réalisation d'importants projets de formage du verre, mais vous mettrez votre expertise en thermique et en métallurgie au service du Centre Technique et des usines européennes partenaires.

Merci d'adresser très rapidement lettre manuscrite et CV sous référence TH/LM au service du personnel, CORNING EUROPE, BP 3, 77211 AVON CEDEX

# Deux ingénieurs projets

Spécialistes des process sidérurgiques Marché Espagnol (Espagnol courant) - Réf. 4072A/LM Marché Nord Europe (Allemand courant) - Réf. 4072B/LM

Pour un grand groupe d'ingenierle International

Nous sommes l'un des leaders mondiaux dans les techniques de dépoliution des fumées et gaz industriel. Nous souhaitons accompagner le développement très important du marché de l'ambollution en Europe. Nous renforçons notre équipe par deux ingénieurs, spécialisés sur les projets dans les industries lourdes. ingaments, spermosos sur no projess vans na mutuunes kuntuss. L'un pour le marché aspagnol, l'autre sur le marché nord-

européen.
Pour ces deux postes, à vocation technico-commerciale, nous souhaitors rencontrer des ingénieurs diplômés, ayant une bonne connaissance des process de la sidérurgie, acquise soit dans une ingenierie, soit dans une activité liée à la production sidérurgique. La pratique des langues est indispensable :

Espagnol courant et connaissance du marché espagnol courant et connaissance du marché espagnol

souhaitée pour lun, et conneussance un marche espagnoi souhaitée pour lun, ... Allemand + Anglais pour le marché européen.
Les postes sont basés au siège dans la région Nord (Lille). Déplacements tréquents.

Déplacements tréquents.

Merci d'adresser un dossier (lettre + CV + photo), sous la réf.

choisie à notre Conseil André BIGOT.

-Hay Managers — 50, bd du Général de Gantle - 59100 ROUBAIX

Provence

Charge d'affa technique

Responsable d'exploitation

\$100 and

-----

••• Le Monde • Mercredi 20 février 1991 XIX

# Le Mande Secteurs de Pointe

### **Provence**

### GROUPE IMPORTANT

en sous-traitance aéronautique

Ayant pour activités principales l'usinage, le treitement de surface, le traitement thermique de pièces mécaniques de précision et le montage de sous-ensembles,

## Chargé d'affaire technique

Directement rattaché au Directeur industriel du groupe, il mettra à le disposition des filiales ses compétences afin de participer aux actions de développement technique

Ingénieur en mécanique (ENI, ENSAM...), vous avez 5 ans d'expérience environ dans le domaine industriel. Anglais souhaité. Poste basé à Marseille.

# Responsable d'exploitation d'une de ses filiales

Rattaché à la Direction industrielle, bon gestionnaire, il aura à manager une équipe d'acheteurs de soustraitance et un atelier de montage. Il participera au développement de l'activité d'assemblage de soussembles mécaniques.

Ingénieur de formation (ESIM, INSA...), vous avez une expérience de 10 ans minimum dans le domaine de la mécanique, idéalement dans le secteur aéronautique et/ou les négociations de sous-traitance. Vous maîtrisez l'anglais et êtes ouvert à l'informatique.

Poste basé à Marseille.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo à notre conseil Brigitte Ferrari, Réf. BF/43-KR/LM.

– Hay Provence

14, rue Frédéric-Joliot, 13763 Aix Les Milles Cedex

### Haute-Savoie

Fabricant de pièces en grande série et de sous-ensembles mécaniques de haute précision à forte valeur ajoutée, notre société (450 personnes, 250 MKF) est reconnue pour son savoir-faire dans

### Directeur de production

 Assurer la fabrication dans les délais, coûts et qualité définis. coordonner les flux d'activité entre les différents atel (décolletage, usinage, finition) dans un bon alimat social

améliorer la productivité et rechercher de nouvelles méthodes

 participer à l'élaboration des budgets et les respecter. sont les missions principales que nous conflerons à un ingénieur méconicien de formation supérieure.

A environ 35 ans, votre expérience en milieu industriel confirme votre compétence technique et vos qualités d'animateur et d'organisateur. Votre performance dans le poste vous permettra d'évoluer vers de plus larges responsabilités. Un dossier de présentation de l'entreprise et du poste sera transmis

aux candidats présélectionnés.

Denis BOUSSON, notre Conseil, vous remercie de lui transmettre votre CV, photo, rémunération actuelle et lettre de motivation, sous référence 1056/M.

19 place Tolozan, 69001 Lyon.

société d'études et de conseil Intervenant dans les domaines du développement agricole et de

Nous sommes une

l'agro-industrie à l'international. Nous recherchons pour contribuer au

développement de nos activités principalement en Europe un :

### **NGÉNIEUR AGRONOME OU DU GREF**

### CHARGE DE MISSION

ayant exercé de réelles responsabilités dans des organismes professionnels agricoles français et/ou européens

ayant une expérience internationale si possible dans les activités d'appui institutionnel, de formation, de diffusion d'information agricole et de promotion de projets agroalimentaires.

Adresser lettre manuscrite de motivation, C.V. détaillé, rémunération actuelle et photo s/réf. 170 à

MEDIAPA. 50/54, rue de Silly 92513 BOULOGNE BILL. CEDEX, qui transmettra.

# Radio, Electromagnétisme: deux métiers, une passion

Des projets nombreux, des compétences multiples, un CA de près de deux Milliards de Françs et surtout plus de 2300 hommes et femmes ont amené THOMSON RGS (Division Radiocommunications, Guerre électronique, Sécurité) au premier rang mondial des systèmes de communications.

Sa Direction Technique offre à ceux qui la rejoignent des carrières aussi diversifiées que ses projets. Pour ses activités Radio et Electromagnétisme, elle recherche aujourd'hui des :

## INGENIEURS

- Etudier et développer les futures générations d'équipements radio HF, UHF de nos systèmes de télécommunications. Concevoir la protection de nos systèmes contre les perturbations électromagnétiques (dureissement EMP, foudre,
- compatibilité électromagnétique, ...)

... autant de missions qui vous feront participer à notre expansion vers de nouveaux marchés, vers de

Débutants ou confirmés au sein de nos équipes, relevez nos défis en bénéficiant d'un contexte de haute

technicité et de moyens performants : - nouvelles techniques alliant traitements analogiques et numériques,

- outils de développement permettant la réalisation et la mise au point rapide de prototypes,
- informatique scientifique et logiciels de simulation évolués, sur stations SUN, VAX... - ingénierie de la protection électromagnétique des systèmes : calculateurs, équipements de transmission antennes et sources d'énergie.

moyens d'essais spéciaux : illuminateurs, injecteurs...

Demain, vous pourrez accroître votre niveau d'expertise, vous orienter vers d'autres types d'études ou bien évoluer vers une responsabilité de projets... et toujours au contact des Maîtrises d'Oeuvre des Grands Systèmes.

Pour savoir ce que RGS vous offre, aujourd'hui et demain, il vous suffit d'adresser votre dossier de candidature sous référence LM/IRE/02 à : Jérôme GABREAU - THOMSON RGS 66, rue du Fossé Blanc - 92231 Gennevilliers Cedex









HOMMES LEUR SIGNE

# VALRONIC FRANCE SA

LEADER DE LA MINIATURISATION ELECTRONIQUE

RECHERCHE DANS LE CADRE DE SON FORT DEVELOPPEMENT

## INGENIEURS D'AFFAIRES Au sein de la Direction Industrielle, vous assurez la matirise du développement de nouveaux produits en technologies hybrides - report en surface - traditionnelle, de la rédaction du cabier des charges à la hyraison de sèrie.

lagénieur électronicien - vos premières expériences de 5 ans minimum ont rodé vos compétences techniques, d'animateur de groupe de projet, de gestionaaire d'affaires.

Votre efficacité au sein d'équipes dynamiques et motivées s'appuie sur vos qualités relationnelles et votre besoin de réussite.

Pestes basés à GIF SUR YVETTE et PURSEAUX (45)

### INGENIEUR **D'INDUSTRIALISATION**

Rattaché à la Direction de l'unité, lagémieur on équivalent, vous avianez votre équipe

Elément déterminant de notre performance industrielle, yous coordonnez les choix technologiques, de test, de sous-traitance auprès des cellules d'étude et de production.

Une première expérience dans ce type de poste est souhaitée. Poste basé à PUISEAUX (45)

> Merci d'adresser Cl' détailé et photo à : Service du l'ersonnel VALTRONIC FRANCE SA 35, route de Malesherhes - B.P 33 - 45390 PUISEAUX



DU PONT DE NEMOURS à BESANCON: une usine Dynamique, Performante et Novatrice aux premiers rangs mondiaux des produits de connectique destinés aux secteurs des hautes

Pour prendre la tête de notre Service de Production Découpage, nous recherchons

### UN RESPONSABLE DE PRODUCTION 5 ans d'expérience en Organisation et Méthodes de Production

Ce poste aux larges responsabilités techniques, humaines et économiques s'adresse à un ingénieur généraliste ou mécanicien, capable d'encadrer son équipe et de la mobiliser autour d'un projet ambitieux couvrant aussi bien le développement de nos outils et de nos procédés, l'optimisation de la production, le haut niveau de nos performances de Qualité (norme ISO 9001), de Sécurité, de Délais et

Sa technicité et ses qualités de management et d'innovation lui assureront de larges perspectives d'avenir au sein de notre Groupe. Anglais

Prise en charge des frais de déménagement à

Merci d'adresser lettre, C.V. et photo sous la référence CSP/02 au Service du Personnel.

DU PONT DE NEMOURS

2, rue Lafayette - BP 2009 - 25050 BESANCON





Ingénieurs et futurs ingénieurs, diplômés d'école ou d'université, débutants ou première expérience, FRANCE TELECOM vous propose, en avril 1991, 100 postes à la mesure de vos ambitions.

Leader mondial des télécommunications, nous relevons chaque jour, dans la perspective de l'expansion de nos marchés nationaux et internationaux, les défis de l'innovation technologique ; le réseau Numéris, le Minitel, les fibres optiques en sont déjà l'illustration.

Pour vous permettre de participer à l'aventure des hautes technologies et d'enrichir vos compétences, d'exercer des responsabilités importantes et de mener une carrière évolutive, nous vous offrons de nombreuses opportunités. En intégrant nos filières exploitation, informatique et recherche, vous occuperez des postes de haut niveau : architecte de reseau, responsable de division commutation ou de transmission, chef de projet informatique. Développement d'une informatique d'application, exploitation du réseau multiservices, recherche fondamentale...tel est l'avenir que vous propose FRANCE TELECOM, celui d'un service public efficace et professionnel. Cette aventure vous est ouverte en participant à la sélection écrite et orale qui débutera le

votre intégration à FRANCE TELECOM, deux mois plus tard. Contactez dès aujourd'hui notre service recrutement pour recevoir votre dossier d'inscription.

Date de dôture des inscriptions : le 7 mars 1991



### FORASOL FORAMER Premier groupe européen de forages pétrollers

implentation

internationale

ef nos hommes leur hiveau d'exigence et

ieus projession-nalisme nous

valent une po-toriété mon-

diale.

### **INGENIEUR EXPERIMENTE**

### ATTACHE A LA DIRECTION DES OPERATIONS

Vous possédez une dizaine d'années d'expérience dans le forage pétroller.

Vous voulez aujourd'hui évoluer en restant en étroite liaison avec le terrain.

Nous recherchons un COORDINATEUR dont la mission sera d'organiser les actions des différents services afin que les délais, les budgets, les normes de sécurité et de qualité scient parfattement respectés au moment de la mise en route de nouveaux appareils de forage ou du démarrage de nouveaux chantlers.

Pragmatique et rigoureux, vous êtes disponible et autonome pour relever ce challenge et assumer les responsabilités de la tonction.

Une bonne maîtrise de l'Anglais est nécessaire.

Adressez lettre manuscrite, CV, photo et rémunération actuelle à MERCURI URVAL 14 bis rue Daru 75378 PARIS Cedex 08, sous la référence 61. 4661/LM.

Mercuri Urval

### VILLE DE VITRY-SUR-SEINE 85 0000 HABITANTS, PROCHE PARIS SUD

### 1 INGÉNIEUR BATIMENT chargé du service « Etudes et travaux neufs »

### 2 DESSINATEURS EN BATIMENT

titulaires du CAP on de BEP

37 heures hebdomadaires. Primes au taux maximum Adresser lettre et curriculum vitae à Monsieur le Maire 2, avenue Y.-Gagarine, 94407 Vitry-sur-Seine Cedex

### Pour importante société Aéronautique, nous recherchons : INGENIEURS Grandes ecoles, dess. dea, doctorats,

AERODYNAMIQUE, MECANIQUE DES STRUCTURES ET DES FLUIDES

Recherches et études dans programmes d'avant-

projets pour le futur.

DUT Génie Mécanique ou Thermique Tous ces postes s'adressent à des débutants. Disponibles ement. Anglais souhaité.

Licu de travail : banlieue Sud Adressez C.V. et prét. à T2I, 242 bd Jean Jaurès, 92100 BOULOGNE ou téléphonez pour RV à François LAULAN au 47.61.00.85

### Au delà des méthodes, la stratégie

nent au secleur de l'aéronautique (régulateur, alternateur,

### **INGENIEUR METHODES ELECTRO-MECANIQUE** Maîtrise du poste à 1 an

En étroite collaboration avec le responsable des méthodes, vous définissez les objectifs et la stratégie à mettre en oeuvre dans le

Jeune ingénieur Electromécanicien-mécanicien, vous souhaitez









### **JEUNES INGENIEURS..** participez à la maîtrise des techniques avancées

Vous interviendrez dans des domaines aussi variés que l'armement, le nucléaire, l'esoace Rejolanez nos équipes où efficacité, com-

De formation ingénieur à dominante mécoingénieur pe romanou a gordon les matériaux d'Etudes une première expérience. En étralte **Composites** collaboration avec les services Calculs, Méthodes, Fabrication et Laboratoire, vous collaboration avec les services Calculs, concevez de nouvelles pièces ou matériels en motérioux composites, définissez et suivez les essais et calculs. Votre créativité attiée à un goût pour la méthode et la rigueur sont vos meilleurs atouts de réussite et d'évolution.

Merci d'adresser votre dossier de condiciature (lettre manuscrite, CV et préfentions) à M. MARCAILLOU - CNIM - BP 208 -83507 LA SEYNE-SUR-MER Cédex. Téléphone 94.30.32, 16.

980 personnes - 1 milliard de CA

L'I.S.A.R. (INSTITUT SUPERIEUR d'AUTOMATIQUE et de ROBOTIQUE) Etablissement de haut niveau dont la vocation est la maîtrise des Technologies Nouvelles dans le domaine de l'électronique, de l'informatique industrielle de l'automatique et de la CAO, recherche son :



Sous l'autorité du Directeur du Service Enseignement, Formation et Empioi de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de VALENCE et de la DROME, il aura en charge l'organisation, l'enseignement, le développement de l'Institut et notamment dans le cadre d'un projet d'école Ingénieurs. Nous recherchons un candidat possèdant un fort potentiel dans les domaines visés, capable d'assumer l'animation de l'équipe d'enseignants et d'étudiants, l'enseignement de certaines disciplines, la maîtrise de projets industriels, la veille technologique. Ingénieur Grande Ecole Scientifique ou Universitaire, vous justifiez d'une expérience approfondie dans un ou plusieurs des domaines cités. Votre forte personnalité, votre sens du dialogue, votre sens de la gestion seront vos atouts de réussite :

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV, photo et précentions) à la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de VALENCE et de la DROME - 52/74, rue Barthélémy de Laffemas - BP 1023 - 26010 VALENCE cenex CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME

fle face paule Drôme!

Hydraulique industrielle, constructeur de pompes et moteurs à engrenage, leader dans la profession

# INGENIEURS

Formation Arts et Métiers ou équivalent.

Expérience confirmée dans domaine des composants hydrauliques et de leurs applications.

- Aptitude commerciale.

Sens des contacts.
Goût des responsabilités
Anglais indispensable.

Place stable et d'avenir, rémunération en rapport. Poste à pourvoir de suite.

Adresser lettre manuscrite avec CV et photo d'identité HPI - 26 rue Condorcat ZI 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE





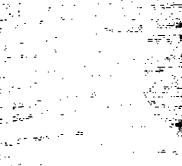



Indenieum

7::-



















REPRODUCTION INTERDITE

LA LIBRAIRIE

DES ÉTUDIANTS

Pratter de la Fonda to Pressure as in Frederic NASCOTAGE das ACRACIA MA SUBS. 253 p. 150 7 1120 fg.

> Le larcin des deser Central Man

- 1-157e 5/35

na week

C WELL

and the description

and the second

e Prangen de 1 🛬

Control of the Control of the Control The second section and the second

and a second of the comment

1000 to 1000 € \$22.23

 $\varphi_{i+1} = \psi_{i+1} \Psi_i$ 

p for see . identim effen

e' griff bis', a economic

. . . . . . . . . .

.到 证书 海灣

فتنستني والراب المسادي

· · := :: 20

- 12 PM

. 4.14.1.03

· 🖰 -A CHARLES à

er es la par 131.

We me E 1491

••• Le Monde • Mercredi 20 février 1991 XXI

Le Monde Secteurs de l'ointe

### BERTRAND FAURE AUTOMOBILE

Développer pour le N°1 mondial du siège auto la fonction

PROPRIETE INCLUSION ELLESSEBRICATIONS

Vous recherchez l'opportunité de dicitation professionnel très ouvert où vous recurs disservers de la contraction de la Rattaché à la Direction Produit Charle

Prodeir Recipies and evelopping of politics.

Tutes of 66 contract and evelopping of the contract of the contr

à VARIANT SA : 7. Av. de la préfecture 72000 LE MA Nous vous assurons d'une prompte réponse et de notre totale discrétion. Consultez 36 16 UGE\* PLEIADE

MAINTENANCE ET QUALITE TOTALE

Notre Unité, située aux portes de la Savoie Olympique, appartient à un grand Groupe industriel français. Parallèlement à une phase d'investissements très importants, optimiser les performances de notre outif de production s'inscrit dans notre plan de qualité totale. Dans ce but nous recherchons notre

## RESPONSABLE MAINTENANCE

ingénieur généraliste de formation, avec une expérience de  $3 \ a$  5 ans dans la fonction et de bonnes compétences en automatisme.

Par son dynamisme, son sens de l'organisation, ses qualités de formateur et d'entraîneur d'hommes, il jouera un rôle mateur dans le développement de son équipe, l'amélioration technologique des installations, la mise en œuvre de méthodes et d'actions orientées vers l'efficacité du curatif, du préventif et de la gestion des pièces détachées, le respect des normes de certification.

Notre appartenance à un groupe industriel important (3500 pers., plus de 4 milliards de CA) lui ouvrira de réelles perspectives d'évolution.

Ecrire sous réf. 8 A 2097-1M à Annie SANTAMARIA 115, rue Turenne - 33000 BORDEAUX.



### Postes basés à Aix-en-Provence (13) et à Jouy-en-Josas (78).

Notre société développe à Boston (USA) le logiciel "Pro/Engineer", la Top Technology" en matière de CAO mécanique. Une croissance de son CA de 120 % par an et près de 3 000 licences vendues en 2 ans à travers le monde témoignent du succès de P.T.C. Nous développons notre fillale en France, et recherchons des

### Ingénieurs commerciaux + 350 KF

A&M - ECP - INSA..

A 25/30 ans environ, vous avez une formation d'ingénieur (A&M, ECP, INSA, ...) et une première expérience

Vous souhaltez rejoindre une société en forte expansion. Vous aurez la responsabilité commerciale d'une région et d'un portefeuille de grands comptes ; de nombreux déplacements sont à prévoir.

### Ingénieurs technico-commerciaux + 300 KF

A&M - ECP - INSA...

A 25/30 ans environ, vous avez une formation d'ingénieur (A&M, ECP, INSA...) et une bonne expérience de l'utilisation de la CAO en mécanique ; vous avez un bon sens relationnel. Commercial, vous saurez faire prévaloir votre point de vue technique auprès de nos clients.

Merci d'adresser votre CV rapidement à l'attention de Michel Gros, Parametric Technology Corporation. 511 route de la Seds, 13127 Vitrolles ; ou d'appeler au (16) 42.75.03.55. Fax (16) 42.89.18.65.

### **J**EUNE INGENIEUR Etudes / outillages



GPRI (1.600 personnes, 1,6 milliard de F de CA), un des leaders en France et en Europe dans le domaine de la transformation de l'acier, tédère un ensemble de quinze PME. Dans un contexte de forte expansion, GPRI recherche pour une de

un contexte de forte expansion, GPHI recherche pour une de ses filiales de Profilage à Froid située dans les ARDENNES près de SEDAN (160 personnes, 230 MF de CA, dont une part significative à l'Export), un jeune ingénieur qui prendra en charge la responsabilité du service études/outillages. Rattaché au directeur d'exploitation, il animera un bureau d'études de 4 dessinateurs ainsi qu'un atelier d'outillages comprenant 11 personnes (avec la gestion budgétaire qui en découle). Travaillant en liaison avec le commercial, il sera chargé avec son équipage de définir et de réclier les outillages pour les produits courseurs avec l'este de l'outil interpe, de définir et de réaliser les outillages pour les produits nouveaux avec l'aide de l'outil infor-matique (conception et gestion). Ce poste, rapidement évolutif au sein de l'entreprise et/ou du groupe, s'adresse à un jeune ingénieur mécanicien (ENSAM, ICAM, HEI, ENI...) âgé d'au moins 25 ans, possédant donc une première expérience industrielle. La connaissance de l'allemand sera appréciée. Ecrire à G. MASSON en précisant la référence A/S8628M - PA Consulting Group - 3, rue des Graviers - 92521 NEURLLY Cedex - Tél. 40.88.79.51.

PA Consulting Group





### **BANLIEUE SUD-OUEST**

Société des Techniques en Milieu lonisant. filiale des groupes CEA et EDF, nous sommes conseil et prestataire de services dans le secteur de l'énergie nucléaire, nous recherchons des

## Jeunes Ingénieurs d'Affaires

Au sein de l'une de nos divisions, vous prendrez en charge en toute autonomie des projets et des réalisations de matériels et d'équipements. Vous assurerez les contacts avec les clients et la gestion financière.

De formation ingénieur en mécanique et automatismes, vous êtes débutant ou avez acquis une première expérience

Entreprenant et ayant un sens relationnel poussé, vous aurez rapidement l'opportunité d'évoluer vers des responsabilités d'affaires et de contrats.

Merci d'adresser votre candidature : lettre manuscrite, CV, photo et prétentions, à STMI - Francis Lempereur - 9, rue Fernand Léger 91190 Gif-sur-Yvette.

### entre le laser et vous, il y a des atomes crochus

Le Commissariat à l'Energie Atomique recherche pour son

### **PHYSICIEN**

Dans le cadre de votre mission vous contribuerez au lancement d'une activité de R & D de nouvelles sources laser solides et à la valorisation de nouveaux matériaux laser et non linéaires. Vous intégrerez un laboratoire maîtrisant l'ensemble des techniques permettant l'innovation : cristallogénèse, conditionnement, caractérisation, couches minces...

Diplômé d'une Grande Ecole d'ingénieurs ou universitaire de formation (doctorat de physique), vous justifiez de trois à cinq ans d'expérience dans la conception et l'étude de sources laser solides.

Merci d'adresser votre candidature sous référence PL/M au Centre d'Etudes de Grenoble - SPAS - BP 85 X 38041 GRENOBLE Cedex.



LA RECHERCHE AU-DELA DE LA RECHERCHE

# DÉLÉGUÉ A L'ENSEIGNEMENT

Faites valoir votre professionnalisme

Vous ovez une expérience minimum de 5 ans d'encodrement dans les chaniliers ou deliers. Vous êtes dynamique et observateur. Vous êtes dynamique et observateur. Vous aimez les contacts. Vous avez le sens de la pédagogie et vous êtes attiré par la formation des professionnels et des futurs

vous recherchez une situation stable attroyante, permetiant de valoriser vos qualités humaines, et votre sens de la communication.
L'Organisme Professionnel de Prévention du Bătiment et des

Une formation appropriée vous sera dispensée por l'organisme. Nécessité posséder permis de conduire et de s'engager à résider à PARIS ou sa proche bornieue.

Adresser CV manuscrit et justificatifs avant le 6 mars 1991 à OPPSTP - Comité Régional de Paris - 221 Bd Davant - 75020 Paris. 16i. 43.60.64.00.

Ingénieur Grande Ecole ou issu d'une double formation (technologique et marketing), vous avez à votre actif une expérience de 2 à 5 ans dans la fonction Chef de Produit (secteus électronique de pointe, informatique, monétique ...).

Leader mondial dans notre domaine, nous sommes une structure internationale mais à taille humaine, implantée dans le sud-est. Nous vous proposons aujourd'hui de donner à votre envergure professionnelle sa juste définition PRODUCT MARKETING MANAGER au sein d'une équipe dont les objectifs sont ceux d'un centre de profit (350MF) où vous prendrez en charge la définition des gammes de produits et leur politique de commercialisation. Véritable chef d'orchestre, vous allez créativité, rigueur, charisme, autorité, avec une "bonne dose" d'énergie et d'ambition.

Aciressez CV, lettre manuscrite et rémunération actuelle à Lévi Tournay Asscom sous réf.91047 - 31 bd Bonne Nouvelle - 75009 Paris

### La conquete ae l'espace, c'est au début que cela se passe

SYSECA, Société de Services et d'Ingénierie Informatique (2000 personnes dont 80% d'ingénieurs), partenaire d'un grand groupe international.

Prenant appui sur notre expérience dans la conduite de grands projets, l'intégration et l'ingénierie de systèmes, nous développons actuellement notre activité Espace. Dans ce domaine, nous assurons déjà la maîtrise d'œuvre de centres de contrôle de satellites.

### **INGENIEUR CHARGE D'AFFAIRES Domaine Espace**

En relation directe avec le responsable du Service Spatial, vous prenez en charge la vie complète d'un grand projet logiciel. Responsable de la phase d'appel d'offres, vous proposez des solutions techniques en environnement ADA et mettez en place l'organisation nécessaire à leur réalisation (plan qualité, sous-traitance...). Maître d'œuvre de la phase projet, vous assurez la gestion ainsi que la coordination technique et commerciale de l'affaire avec des partenaires européens.

Ingénieur de formation Grande Ecole, vous êtes aujourd'hui chef de projet confirmé. Ce poste vous permettra d'évoluer dans un environnement européen et de mettre à profit votre expérience en architecture logicielle. Votre sens de la communication ainsi que votre maîtrise de la langue anglaise sont les garants de votre réussite.

Merci d'adresser votre candidature sous référence 1319 à : SYSECA - Direction des Ressources Humaines 315 Bureaux de la Colline - 92213 Saint Cloud Cedex.



Chefs de chantier ou

conducteurs de Travaux

Travaux Publics recrute par examen pour son équipe régionale

1 DELEGUE A L'ENSEGNEMENT.



## Ingénierie de la maintenance : conseiller, optimiser.



ET EXPORTATEUR MONDIAL DE UNITÉS EN SERVICE DANS LE MONDE. EST AUSSI LE DEUXIEME GROUPE EUBOPÉEN D'INTELLIGENCE ARTIFI-CIELLE. AVEC 14 300 PERSONNES RÉPARTIES SUR LES CONQ CONTENENTS, UN CA DE 20 MILLIARDS DE FRANCS FRAMATOME SAURA YOUS DONNER

TOUS LES MOYENS POUR RÉUSSIR.

### INGENIEUR CONSULTANT

mondial. Framatome développe son expertise dans le domaine de l'ingénierie de la maintenance, et vous propose de rejoindre ses équipes pluridisciplinaires aux

En étroite collaboration avec le service commercial, vous assisterez la fonction marketing et vente de produits, effectuerez des prestations de conseil et d'assistance technique visant à l'amélioration et l'optimisation de la fonction maintenance des entreprises industrielles et tertiaires. Vous analyserez les besoins (audits. organisations...), aiderez à l'élaboration et au choix de

De formation ingénieur mécanicien ou électromécanicien. à 28-35 ans, vous avez développé des compétences similaires dans le domaine des services pour l'industrie

Merci d'adresser votre candidature (lettre, CV, photo. prétentions), sous référence IMX/02, à Béatrice Bernoud, Groupe Framatome, Service gestion prévisionnelle, Tour Fiat, 92084 Paris-La Défense Cedex 16.



Les technologies de l'essor.

### **ELA MEDICAL**

Premier constructeur français de stimulateurs cardiaques recherche

## **UN INGENIEUR DESIGN ASIC**

chargé de la conception de circuits intégrés à dominante analogique. Expérience souhaitée : 2 ans

Réf. 91/07

### UN INGENIEUR ELECTRONICIEN

chargé de développer des logicleis pour stimulateurs. Expérience souhaitée : de 0 à 3 ans

Rét. 91/08

### **UN INGENIEUR ELECTRONICIEN**

chargé des études ainsi que du développement de systèmes de programmation et Expérience souhaitée : de 3 à 5 ans

### UN RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT TEST chargé de participer au sein de l'équipe Recherche et Développement à la définition puis

à la validation d'équipements et de programmes de tests (rôle d'interface essentiel). Débutant accepté mais connaissance en circuits logiques et analogiques impérative

Formation exigée pour ces 4 postes : ENSI ou équivalent

### UN INGENIEUR MECANICIEN

chargé de l'étude et du développement de stimulateurs ainsi que de sondes associée Formation exigée : CNAM, ENSI ou équivalent.

Adresser lettre manuscrite, curriculum-vitae, photo et prétentions **en mentionnant la éférence du poste choisi** à : Philippe CHAUVET- **ELA MEDICAL** - 98, rue Maurice Amoux 92120 MONTROUGE.

# Révéler votre enthousiasme, c'est la force de nos métiers

Pour assurer à nos clients l'électricité intelligente, en toute sécurité, nous leur apportons une réponse globale qui comprend des systèmes mélant l'électrotechnique à l'électronique et l'informatique industrielle. Les défis de l'innovation technologique que nous relevons se situent plus que jamais dans un contexte de mondialisation des marchés et de renforcement de la concurrence.

# électrotechniciens

SUPELEC, IEG, ENSEEIHT, INSA (Génie électrique)...

### ingénieur études/développement 1ère expérience ou confirmés

■ Dans un souci permanent de performance et d'anticipation, vous concevez les fonctions électrotechniques de nos futurs produits (distribution terminale, contrôle commande bâtiment). En relation directe avec les services Marketing, Achats et nos fournisseurs vous mettez au point des solutions innovantes. Ce poste est un bon tremplin pour évoluer ensuite vers différents services de la division ou du Groupe.

Au sein de notre Département Transport Haute Tension, deux postes concernent la gestion technique des disjoncteurs THT. En vous appuyant sur votre 1ère expérience en BE/SAV, vous assurez une assistance technique de haut niveau, améliorez la qualité et l'evolution de nos matériels en relation avec de nombreux interlocuteurs internes et externes.

### responsable projet industrialisation

Vous animez et conduisez le développement de l'ensemble des projets contrôle commande (Basse Tension, grandes séries) développés en collaboration avec des entreprises partenaires européennes. Vous valoriserez vos solides bases techniques et votre sens des relations humaines.

### responsable laboratoire d'essais électrotechniques Notre laboratoire est chargé des essais d'appareillages basse tension dans le cadre

de leur développement et de leur homologation. Après une 1ère expérience dans le domaine des essais, vous souhaitez étendre vos responsabilités à une fonction d'animation d'équipe (10 personnes).

Ces postes sont basés à Grenoble et nécessitent un bon niveau d'anglais. Renforcer notre professionnalisme et construire ensemble votre propre parcours ; une ambition et un enthousiasme que nous vous invitons à partager ! Merci d'adresser votre candidature sous référence choisie à Mertin Gerin, Gestion Prévisionnelle des Cadres, 38050 Grenoble cedex.

L'enthousiasme, valeur d'équipe et de partage !

Un formidable atout professionnel pour valoriser vos compétences.

● 31 000 hommes et femmes dont 3 500 cadres : une dynamique exceptionnelle d'innovations technologiques, d'efficacité industrielle

et d'expansion économique, • Un CA multiplié par 6 en 10 ans, 20 milliards aujourd'hui dont 50 % à l'international,

 Dans le monde entier, un métier, la maîtrise de l'énergie électrique, qui évolue vite l Les exigences de nos clientèles (disponibilité et qualité de l'énergie, automatisation et supervision des systèmes de distribution) et les possibilités qu'offrent l'électronique numérique, les réseaux, la sûreté... sont à l'origine de notre performance.

la maîtrise de l'énergie électrique



fusion de l'image et du son (600 personnes, 600 MF de CA, présent dans 120 pays). Nous concevons et fabriquons des produits professionnels de diffusion d'émission de télévision et de radio FM. Dans le cadre de notre évolution, nous crêons le poste de :

### RESPONSABLE DE GROUPE DEVELOPPEMENT

STRUCTURES MECANIQUE/CABLAGE 250 KF +

Votre mission : vous êtes responsable de la conception mécanique de nos émetteurs • vous animez une équipe de 6 à 8 projeteurs et vous contrôlez les sous-traitants • vous gérez vos ressources techniques et humaines pour respecter les budgets et délais définis • vous assurez l'interface entre les responsables études et la direction industrielle. Nous vous offrons : le cadre d'une entreprise de haute technologie et d'un secteur stratégique pour le groupe • de l'autonomie • des possibilités

Vous avez ☐ 29/30 ans ☐ une formation d'ingénieur mécanique ☐ une première pratique de l'encadrement 🗆 une expérience de bureau d'études possible dans l'industrie électronique Dun tempérament de gestionnaire ☐ le souci du résultat ☐ de la rigueur ☐ la volonté de vous investir et de

Merci d'adresser votre dossier de candidature (leure, CV, photo et prétentions) sous la réf. 50657 à NILII CONSETI. 16 rue jacques Dulud - 92200 NEUILLY SUR SEINE







14.5

Talestra 1

Signal Grade

· == creek |

....

·哈子罗里 3 春





UNIVERSITÉ RENÉ-DESCARTES Année 1991-1992

CYCLE FORMATION PÉDAGOGIQUE DE FORMATEURS D'ADULTES PRÉPARATOIRE AU D.U.F.A.

(Diplôme universitaire de formateurs d'adultes)

Directeur scientifique : P. BESNARD 1 051 heures d'enseignement de novembre à juin Renseignements et inscriptions de février à fin mai Secrétariat du Centre de formation continue

Tél.: 40-46-16-07